

Jehi Jarokhovskiego + XXV Des Treufsischen Ministri, Treiherm von Tosadowskij auf dem Reichstage zu Warschau ao 1720 tramite Intriguen betr.

L. 3358.



## Die 9. Fanuarii Oessio Septima.

Du. Mareschallus Ordinis Equestris conquestus super jactura temporis per ortiduum in utililiter psi, innuit, hesternam Sessionem hasisse in delegatione ad Dn: Culinae M.D. Lith: Traesectum, requirendum, de restituione activitatis: Relationem igitur

Sujus delegationis requisivit.

Relationem hanc D. Godlewsky faciens: Dam Traefectum Culinae M. D. Litth. adhuc urgere inquit, ut Collega suns ad Conclare admittatur, non tamen ita activitati hunciorum obsistere velle, ut publicae Regni negotia dispositive tractari non possint, promittens, se cum codem sensu traes in Conclavi companitarum addidit referens porro, oundem Traefectum desiderare, ut Conclare Nunciorum medium aliquod accommodandae praetensionis suae suscipiat, ac vel marcine, cum laefum se esse conqueratur in justitia distributiva, innuendo, Capitaneum Vitanensem alteri destinatum. Fel ipsum in relatione sua conquerativo Dr. Litth, addendo, quod cum ipsum muttis rationibus a contradictione permorerent, nec efficere potuissent; uti coram ipse manifestatus est, ita et nunc manifestatur, se uon posse consentire in restitutionem D. Piotivusty,

Hanc relationem sequebantur Discussus variorum, non decere D'ium Traefectum Cuttinae M. D. Litth ex causa privata injuniae,

aut pretio justitiae distributione publicis Consiliis obesse.

De Suc Carnerarius Regni Supremus, intulit, quod, cum Princeps Dolhoruky sibi tempus destinari postulaverit, ut se ad conferentiam praeparet, ideosfasit, ut ipsi quoque Deputati ad hanc Conferentiam delegati super punctis eidem propenendis inter se conveniant. Et ocafsione Tractatus Viennensis, cum quo non abscepte adhuc providendum censuit, suasit, ut veluti ad Cyarum missus est Legatus, ita expediatur quoque ad

Caurem, innuens, Sujus Legationis non modo publicas, sed et privatoum adesse necessitates, sc: violentia sacta a l'aesaneis in bonis Dom:
l'apitanei, Bobryczensis, tum et in suo l'apitanentu Ostinensi, cujus notabilis
terrae portio ad Gilesiam confinat. Addidit, invenistrales, qui suo sumpta
Viennam pergenent:

Tiennam pergerent.

Dn. Suc Camerarius Varsaviensis Loschi censuit, silentio praetereun—
dum tractatum, ne circa escamen illius escacerbationes, aut Vicinarum
Totentianum offensae suboriantur. Sed in locum hugus materiae svafit,
formare Projectum externae securitatis et assecurationis, forti manu limitum.

Tro restitutione activitatis instabat Suc Cameranius Cremensis D. Ledochosky, pro ultimaria declaratione delegandum adhuc ad D. Fralusky
svasit, utrum restituere activitatem, an rumpere Comitia intendat?
Addens, non debere teneri sortem publicum inter invidum et malum, nec decene, taliter pertinarem sieri ob amorem vacantianum,
quas aliter mesesi eschedit.

D'. Tocillator Brestensis Cujaviae, ut Cancellaria communicet habitus cum The Dolhomby, conferentias, et Responsa eidem data, postelabetto D'. Notarius Lublimensis suafit, formandam legem contra Tractatum eumque nullum declarandum.

D. Dembrowsky, Vescilliser Vilhomieriensis censuit, ante omnia Somandum Projectum securitatis internae et escternae.

D. Lubomirsky fuit contravius, ut projectum de Tractata formetur ante Conferentiam cum Trincipe Dolhoruky.

D. Tento sub Dapiser M. D. Litth. reprobando Tractatus, qui sine scitu et Facultate Respublicae siunt, svasit lege positiva sine scitu et Facultate Respublicae siunt, svasit lege positiva sinaecavere, ne in posterum similiae siant. Interim in casum rupturae Comitiouum svasit, ut D. Mareschallus Ordinis Equestris contra hunc Tractatum manifestationem videndam actis publicis inserat. Si vero Comitiae Seliciter terminabuntur, tunç Constitutio esc mente Reigublicae sormabitur, et videnda ebolebitur, praecavendo, ne Respublicae bello involvatur. Do Culinae M. D. Litth. Prae sectum dexit,

scandalose egisse, quod gratias justitiae distributivae entorquere a sa Ra Majte, non mereri ambiat.

D. Mysochy projectum securitatis publicae legendum esse censuit.

De Notarius Vilnensis contrarium De Obzny Lubomiersky sentrendo, censuit, ut projectum in quaestione praecedat Conferentiam Principiis Dolhoruky, ut ei pateat mens Respublicae, Subsumsit in contrarium De Obzny Lubomiersky, diss vadendo, ne legatur ante Conferentiam, allegans, quod eschediat, Rempublicam principalis audire propositiones Principiis Dolhoruky, en quibus intentionem Principalis Ejus audeat, utque tanta facilitate nostra non abutatur.

Fel ipsum sensit D. Francousog Toll Tocillator Visnensis, disvadendo ut legatur, ne sc: Frinceps Dolhoruky esculoratum Reipublicae habeat mentem, dum sua ignoratur. Censuit, differendum hoc Trojectum ad plenam activitatum: hunc vero ut Sessio solvatur, institit.

Et soluta in crastinum.

Die to. Fan:

Moreschallus Equestris Vidinis, expressit, hujusque Conclave Nunciorum otiosum fuisse, esc eo, quod anima decrat activitatis, quam ut
D. Iraefectus Culinae M. D. Litth. integrum restitueret, escretierat: Guia rero
Deputati esc Senatu ad Conferentiam cum The Dolhowby, debeant primum
inter se convenire de modo et gradibus hujus Conferentiae, ideo et ex Equestri
ordine ad hor (olloquimen invitabat; eosque Provincialiter legebat, innuens,
jam horam imminere colloquio designatam.

Deincejus elata est permissio loquendi Bno Praesecto M.D. Litth ad declarandum. Declaravit itaque, ut inveniantur se restituere activitatem, sed simul petere, ut inveniantur modi satisfactionis. Terrae Villnensi, quatenus ille in Comitiolis Relationis evictionem terrae suae apportane possit.

Promovit deinceps varia puncta 1 mo projectum securitatis publicae 200 autoritas Ducum, ut circa juna sua conservetur 3º ut exercitus Reinublicae

constet ex nobilibus, signanter officiales, neque extraneis contra novellam Legem

Sub Camerarius Grodnensis promovebat projectum respectu alternatae, sed ab aliis impediebatur ne legeret.

Notarius Vilnensis actis gratiis Dno Traesecto Lulinae M. D. Litth: pro restituta activitate appromisit, se velle sustinere inter esse Terrae Vilnensis, sed simul innuit, publicas primum materias expedire. Instabat, ut projectum Securiatis legerali

Toxcillator Visnensis innuens, sapientis esse, mutare consilium in melius, contradictionem quam heri obtendebat, ne projectum securitatis legerdur hodie retrasit, et ut declaretur, instabat. Insuper suasit expediendem ablegationem ad Imporatorem, non propter ratificatione Tractatus in quaestione, sed propter manutentionem amicitiae ipsius. Interim adduscit plurimas constitutiones, casque reassumendas censuit; in quibus cautum est, ne belli Duces, neque quisquam e Civibus debeat inscia et inconsulta Republica bella inchoare, Tractatus concludere lossingationes inire Correspondentiam cum Extranois Principibus habere, aut clenique Legationes mittere!

Sub Camerarius Tolocensis, censebat, non ex se esse, ut Projectum Securitatis ante Conferentiam cum Principe Dolhoruhy declaretur, asserens, ipsum quoque Tractatum Viennensem tanquam Projectum respectavi.

Judesc Nuvrensis suasit, legi immediate Trojectum respectu alternatae Litthuaniae illud vero, respectu Securitatis post Conferentiam cum Trincipe Dolhoruhy. Giusdem Luit sententiae D'mus Tiarniesky nuncius Rosanensis.

Econtrario Notarius Varsawiensis suasit, illico legendum Trojectum securitatis? D. Tarto sub-Dapifer M. D. Litthuaniae instabat, quotenus D. Sub Cameranius Tolocensis non removetur projectum securitatis, in cantelam, ne similia in posterum tententur, innuens, obturandum hac Constitutione os Trincipis Dolhoruhy. Item, calculum eum Thesauro accelerandum, suasit, addens, quod circa rationes ipsius patebit, qua de causa D. Tolatinus Masouriae tam vero iter inivit, et quod non acceptant hoc, quod Respublica ipsi destinaverat: instabat, ut ipsi detur securitas, quo reliquum etiam recipiat.

Resumsit Sub Camerarius Sotorensis, se non credore, obtwandum Frincipi Dolhoruh

05, Trojecto Constitutionis, sed se censere, explorandam prius mentem, nec consumendum tantum temporis super disquisitione Tractatus Viennensis qui igno-ravetur.

Sub-Camerarius Cremecensis D. Ledochioshy in satisfactionem Terrae Vielnensis proposuit, ut pro futuris Comitiis tres nuncios habetat, sed ut omnes Catholici. Innuit, non esse id prudentis perspicatiaes nolle audire projection, et ignorare quale sit? nam, si bonum est, approbabitur, sopralum, corrigetur: addens, indecorum esse, salutem nostram ad alienum referri arbitum: Num quid alter, et non nos ipsi nos salvere debet, numquio Princeps Dolhoruhy de nobis et non hos ipsi nobis consulemus? Instabat, legi Irojectum. Hor, et aliorum ejusmodi discursu commotus D. Sub Camerarius Polocensis, Projectum in quaestione legi permisit, prae carens, ne ex Senatus Consiliis Clanigatio belli unquam fiat.

Necavit, adhur Segendum judes Nurvensis, sed alter Gocillator Comensis institut, ut Segendur. Vescillifer Drohiciensis desiderabat, ut Originale

Tractatus produceretur, et tum demum Projectum formetur.

Reposuit To coilator Visnensis, quod, si debenet formani judicium, tum temponis possit requiri originale. Conferentiam cum Trincipe Dolhoruky non debene habene ullam connexionem cum Imperentore, censuitque, non esse faciendos scrupulos inter Potentias, a quarum vicinia nullo passu removeri possunus. Projectum suasit legendum.

D. Niemiera obstitit : Sed e converso D. Tiommechy instabet, ut legenetur. D. Lubomiershy, Obozny non visi post Conferentiam legendum censuit. Sub Gameravius Golocensis cum aliis legendum vogebat. Subjunseit D. Niemiera: salva approbatione aut retractatione illius post Gonferentiam.

Tandem lectum!

Tost have Sub Comerarius Polorensis, qui deliberabat, dupler Consilium dat, esepetiet sibi deliberationem super hor projecto, atque Copiam ipsius.

Tocillator Siradiae petit D'num Sub Camerarium Golocensem, ut illi assen-

tiatur et ulterius procedat.

Capitaneus Lahroczimensis suast, standum Projecto, et contra Tractatum manifestationem faciendam. Jum calculum cum Thesawro expediendum, atque delegandum ad Imperatorem en Equestii ordine.

Tilb Camerarius Varsaviensis approbando pariter projectum, innuit, legem debere esse justam brevern et claram! Snastt, bene utendum tem pore, ac decidendas consiliorum inter se curas. Videlicet Conferentiam val culum , correcturam Tribunalis ; Trojectum Litthumiae et alia , credens, co facilius se ad finem properaturos.

Capitaneus Nurrensis end allegatas in Projecto Constistutiones censuit addendam Lublinensem ai. 1703 intulit etiam, ut in locum Dm Juginae notarii supremi M.D. Litth: qui cum Salatino Mossoviae in Moscoviam esopeditus abiet, substituatur alius, ad formandas Constitutiones. Trae-

cavit, ne allegationes ex senatus consiliis expedientur.

Sandem lectum est aliud Trojectum de alternatis M. D. Litthuoniae, ad qued ut addatur alia clausula sequens D. Karwousky instabat, videlicat Exceptis & Electionibus, Coronationibus, Corvocationibus et extra ordinariis Comitiis qued non sequentier alternatam. Voluit insuper, ut Comities certus et Liscus determinetur locus, sc: Varsavia et Grodna.

Capitaneus Visnensis obstitit suvrogertioni in locum Dui Purinae facienda. Post have Merreschallus Equestris ordinis sciscitabatur, utrum sit con sensus omnium, ut ad formandam correcturam Tribunalis Deputatos no-

minet. Expetitae Voces.

Sub Camerarius Tolocensis censuit. Tribunalia satis regulata fore, modo instituto Lamoscic insistent, et quatenus conscientiosi Deputati se-

Capitaneus Brestensis Cujaviae innumeros abusus et inconvenientias Tri-

Gunalium esse discit, fortiterque correcturam urgebet. Herum Mareschallus interrogabat assensum? Responsum es per verbum:

Deputati igitur sunt septem ex Provinciis ad formandam cornecturam Tribunalium quam Regni, tam M. D. Litth:

Capitaneus Neurensis petiit, eum in finem destinari Sessiones
Provinciales: Sed ijisi repositum est, debere easdem a S. R. Majte expeti.

Capitaneus Lidensis D. Jerpio praetendebat surrogationem in locum D. Juzynae
Notarii M. D. Litth. Reposuit Sub Cameranius (remocensis, posse procedere absque hac
substitutione, idaue exemplis probavit.

Capitaneus Visnensis instabat, quod si substituti alius deberet, ut frater ejus Ca-

pitaneus Upitensis substituatur.

Referendanius M. D. Litth. petrit, designani locum, ut correcturum formare possint.

Gost hacc Tocillator Visnensis intulit: Guodnem circa subscriptionem Comitiorum Grodnensium variae obortae sint manifestationes, ideo censuit, expedire, ut Respublica hoc nunc examinet, eo magis, qui non nulla in Constitutionibus inveniuntur, quae in stuba Munciorum non agitantur. Imo in Constitutione de expeditione Nobilitari, ubi de Bonis Ecclesiasticis, additurn est <u>Juris Tenestris</u>, in quo puncto Nobilitas habet gravamen, qua in re sensum fusius esculicandum reservarit, declarans, se non desistere, decendans, se non desistere, decendans.

II de de Bonis Neoburgicis, talis tantum modo in stubu Nunciorum fuit mentio, ut praedicta bona tanquam Ferrestrial sint libera a locatione Satellitum Vegiorum. In constitutione vero causa est Securitas bonis Principissae Neoburgicae ot successorum Hinc Princepis Sultzbacensis, qui cluscit Principissam Neoburgecam, etsi indigenatu careat, jam pro successore agnoscitur. Ac proinde instabat, importantiam hanc in Consideratione habendam, innuens, materiam hanc in antecessum cum discrimine etiam Comitiorum manusenendam esse, et eodem vigore nunc promovendam suasit, donec medela inveniatur.

Duu Tarto Subdapiser M. D. Litth. declarans, quod nolens habene oneratam conscienteam debuerit circa subscriptionem manisestane, asserens, se non audivisse assersum omnium super iis, quae in Constitutionem irrepserant. D'n Potochi Capitaneus Belgensis gratias egit D'ni Deputatis ad Constitutiones, quod manisestatione rem salvaverint, declarans, se non resedere, dones sattisfactio siat. Contra D'num Thesaurarium invehebatur, quod D'n Palatinus Masoviae tam sero itineri se accinserit, econtrario grates resenetat D'no Episcopo nominato Cracoviensi erogata de proprio summa. Reliquo retulit: Dissidentes redissicare sibi Templum in Belgyce contra

obloquentiam Constitutionum!

Sub Camerarius Siradiensis censuit, hanc illutionem de Constitutionibus referre ad Senaturn, si quidem et est Senatu Juerant ad eosdem Deputati.

Sub-Camerarius Varsaviensis in justificationem suam elixit, se esse, qui hanc Constitutionem in Senatu legit, et paratum esse, juramento comprobare, quod ita legerit, sicut erat scripta nullum immutando jota, qua in re vocavit in testimonium Sencitiensem et Brestensis Cujaviae nuncios. Assenuit, additum fuisse ad satisfactionem Celfissimi Principis Trimatis junis Terrestris. Sed pariter a homine reclamatum denique, si non ab omnibus assensum est, crebiis murmunibus, quae tum erant, adscribendum est.

Notarius Vilnensis pariter se justificabat, dicens, se scripsisse projectum supra dictum sc: expeditionis generalis esc omnibus bonis terrestribus, Spiritualiby et Regalibus exceptis mensae Regiae, et cum a Cels mo Primate requireretur, quare ita scripserit, reposuisse, quod id fecerit in fundamento Constitutionem M. D. Litth: justa quas Clerus una cum nobilitate tenetur ad desensionem Reipublicae: non me opposuit singuit: quando additum suit Jum Senestris ignorus legum Regni. Rattone vero Bonorum Neoburgicorum, procet in stuba ipsorum mentio facta, ut sint libera a statione militis Saxonici tan quam bona Terrestria, ita, si per additionem illius verbi: Indigenatus Principi Lutiplucensi deberet intelligi ipse mes se manifestaturum declaravit.

Vescilliser Lenciciensis controversiani hanc ad Senatum pertinere, et reservi debene censuit, simulque, ut solvatur sessio, instabat; et soluta in Crastinum.

Codem die in ante Camera Regia fuit Colloquium inter Deputatos in ordine ad Conferentiam cum Principe Dolhorukij.

die 11 Fanuarii. Sefsio None.

D'a Maroschallus Or dis Equestris circa inchoationem sessionis expressit diem praesentum non infructuosum suisse in publicum, optareque successum sequentibus. Interrogabat, quam materiam deliberationi subjiciendam vellent. Respondit interlocutorie Pocillator Visnensis, eliscutiendas sore manifestationes ex occasione nonnullarum Constistutionum Grodnensium.

D'n Tweewicz

In Inrowing, projecto securitatis, etsi adhuc sub lima sit, standum censuit, neque escigendas rationes els eo, qui Tractatum Viennensem confecit, tanquem ab eo, qui a Republica ceracterisatus non fuit. Legationem ad Imperestorem mittendam non probabit, ne inducamur, in hunc, velillum Tractatum; instabat, ut Duces jure suo uti possint, ut ijui, et non alius prettio consensu Reipublicae mandata expediant. Ad extremum suast, ut hesjublica nedeat ad antiquum modum hybernalium pro solutione stipendionem militi, nam pro nobilitate moderosum onus grave esse assenuit.

D. Sub Camerarius Cremensis suasit, praecewendum lege in futurum, ne confoederationes, quae semper juivato laborant odio, et desectum in statum inferent, audeant assumere nomen Reijublicae. Securitatem limitum alio projecto firmandam censuit, nam illud, quod nuper lectum, divorsum est. Ad Imperatorem legationem eschediendem suevsit, cum contestatione amicitias, et explicatione mentis Reipublicae, innuens, ut quis bene forte possessionatus Provinciam hanc susciperet. Tracrogativa belli Ducum, ut non vacillet, censuit, instandum Sae Rae Majti signante, ut præejudiciosum Regimen, Inspectoratum abrogaie dignetur, innuens, injuriosum esse Ministeriis belli et Nobilitate, quando Nobiles non ad officium promoventur, sed exotui, quoum plunes fere sunt, quam gregarii.

Fel ipsum jeromovebat natione Ducum Vescillifer Tirjoviensis. Bona Spiritualium, quae esc natura sua aut esc Serrestribus, aut Regalibus onginem ducunt, ut ad escheditioner generalem pertineant, instabat. De bonis Neobungicis, quielquid nunc impugnatur, censuit in confuso accidere debuisse. D. Sub Camenarius Tetmensis, Inspectoratus in militaribus ut abrogetur, instabat, utque belli Duces limites Regni custodiant, de legationibus in Senata dicere consuit. Contra legationes privatas Constitutiones allegavit, quae prae-

scribunt, ut inculpatus ad Comitia citetur.

Capitaneus Belgensis D. Potochi instabat, ut belli Duces limites custodiunt, ne escrimei escercitus intrare queant. At mandata militaria peres ipsos maneant dependenter a Republica, cujus ipsi servi sunt salariati. In Constitutione de expeditione generali censuit eliminanda haec duo verba

Turis Terrestris, allegans inter alias rationes proventas Ecclesiasticos in tres classes dividi debere ut una set bro sustentatione Possessionis, altera pero Ecclesia, tertia denique pro pauperibus: hinc ex tertia saltem classe nihil accipere deberet clerus. Ex correcturae occasione intult, qued quidam Senator dederit mandatum praeteriti Tribunalis Mareschallo, inferens per hoc praepedicium legibus, qued videlicet agetur ele securitate, decretorum scribunaliticum. Reposuit Sub Camerarius Cremensis De Ledohoshiy: Si mandatum est elatum a Sa Ra Majte ad judicia Relationum Comtralia et non ad assessionalia, nullum est praepedicium, nec licet conqueri; supremum enim suc est subsellium.

D. Geps Radzewil Erfifer M. D. Litth: defendendo legationem D'' Comitis a Flemming repræsentabat, Tractatum Viennensem non in detrimentum, sed bonum Reipublicae cessisse, quod per eventum probatur: instabat, modificaci Projectum ipsius causa formatum: sed ad hoc fremitus nunciorum subortus est.

D. Vescillifer Lidensis agit gratias his, qui circum, specte manifestationes suos opposuerint Grodnae contra irreptos errores, censuit, ut D nus Mareschallus subsenvat ejusmodi Projecto, utque Secretanus de fidelitate respondent. Citarit Constitutionem factam sub ser mo Joanne 340, que cautum est, ut Polona, quoties cunque nupserit estraneo, renunciet un patria heredituti. Repraemsentabat, bona Neoburgica tertiam fere partem M. D. Litth. exaequere, multaque millia militum escipsis pose legi, innuit porro, hacc fuaedicta bona et Constitutioni subjacere debere, declaravit, se velle sistère activitata tem, si euro praetensus non corrogatur, et si miles Regius Sasconious tenquem ex bonis Serrestribus, non educatur ex stativis. Intulit in super, commendantes artisem et Helministratores in ils dem bonis esse ubique Sanones, qui ignorando Leges notreis, quinimo contemnendo, neque Tribunali neque cuiquem juris dictioni parere volunt, nullanque administrant justitiam, non modo nobilibus, sed ne integris quidem Palatinatibus aut districtibus. Addidit, quoties nobilis ad commendantem venit, tum sub quardia admissionem expectare debet, et saepe etram repellitur. Instabat, supplicare Sae Rae Majti ut his officers Satriotae nobiles praeficiantier, et derlaravit, se eo usque acti-

vitatem stitumm, donoc satisfactio seguatur.

Rocillator Visnensis intulit Tractatum Viennensem, prout nostri causa pro Projecto est reputatus, ita per Projectum esse assopiendum. Ad ser mum Imperatorem legationem eschediendam censuit accedentibus causis honorem Reipublica promoventibus ratione invasionis Bonorum Revoitz et Capitaneatus Olstinensis.

Auctoritatem Ducum belli manutenendam censuit justa praescriptum
Tractatus Varsaviensis, olependenter a Republica. Ratione bonorum Neoburgicorum asseruit extare legem Comitiorum Varsaviensium, quae Grodnae in totum
ount nobutae. Censuit, ut Dominus Mareschallus ordinis Equestris suppliciet
Sac Rec Majti, ut quam primum ordini Senestrio, quaternus legem praedictam manutence Saciat: errorem de Constitutione ratione bonorum Scoburgicoum
in puncto successionis corrigendum censuit, ne potentiores cum tempore constringant Rempublicem. Sinuicion instabat, ut corrigatur error Constitutionis. De escreditione militari, tanguam bona, quae originem suam
probare non possunt, nisi aut e Terrestribus, aut e Regalibus. Mandatum ad respondendum Mareschallo Tribunalitis datum non praejudicat,
si ad Comitialia judicia elatum, neum Respubli Domina junum. Distinctio
vero facienda, ne unus Mareschallus pro toto Tribunali respondeat.

Allegavit, esctare plus quam viginti Constitutiones de secuntate Decretorum Tribunalitiorum, censuitque, ne secunitas Tribunalitiorum mandatorum ac Citationum evertatur. Proinde suast, id quoque in reflexione habendum circa cor-

recturam Tribunalis.

D. Tocillator Siradiensis asseverabat, praedictas Constitutiones, Grodnae tam de Bonis Neoburgicis, quam de bonis Spiritualibus juris terrestris ita fuisse lectas, uti esctant in volumine legum, suasitque hanc materiam in Senatu esse escrediendam ac discutiendam. In contrarium D. Podstoli Turto asseruit, se testem asse tenquem tum in officio Deputationis ad Constitutiones, qued in punito Bonorum Ecclesiasticorum clausula haec juris terrestris nec scripta, nec lecta fuit, similiter et de vonis Neoburguis non fuit lecta clausula. Successorum,

sed atrumque secus factum est, et nunc instat, ut corrigatur, ne similia in postenem fiant. Addidit, non exiguum in his erroriby latere
prajudicium Reipublicae, nam si status spiritualis, cujus potior pars
est se subtrates defensioni publicae, actum erit de Nobilitate. Deinde,
si super bonis Neolourgicis tam vastis successio estrateneo Potenti aghoscatur, periculum non modo Domui sapiehanae, sed toti Reipublicae
imminere posterit. Itaque donet in hoc puncto correctura non fiet, declararit, se nolle eid ultaenores materies procederes Adestrenum intulit, pati ingunam Ius patronatus regium, ut Respublica modum
assecurandi Iuris Majestatio adinveniat. Tum ne spirituales Nobilitatum
ad Consistoria provocent extra Torum Castrense aut Tribunalia / ubi
sunt Registra/, non in vanum fori misciti, et compositi indicii.

De judex Livensis circa Cornecturam Tribunalis addidit proponendo, ut Terra Livensis Lublini processus suos eschedire prosett, et at sibil more Palatinatus Podlarbiae domi eleputatum eligere valeat. Intulit de inceps, injuriam fieri Terrae suae, qued officium aliqued non susses sianato fuerit elatum, petiit Fatisfactionem per repocationem privilegii.

D. Korbut Nuncius Ussanensis urgebet eschediendum calculum cum Thesauro et Artilleria, et deinceps excedendum ael desideria Palatinatuum

D'Chizaruskij Nuncius Brestianensis Litth: declaravit; se nolle ulterius pro-

cedere, donce Constitutio de bonis Neoburgicis corrigatur.

D. Vescillifer Dirohiciensis promovebat, ut status spiritualis ad defensionem Reipublicae pro escheditione generali militari teneatur. Assenut Drincipissam Neopurgicum a successione non posse excludi pro jure Portrio naturali, sea eschedire, ut medium inveniatur circumsinbendi successores, quales esse debeant. Ut belli Duces circa jura sua conserventur, ut Nobiles praesenantur esctraneis ad officia in exercitu authoramenti externi, et ut alius modus stipendiorum exercitus inveniatur, instabat.

De Mareschallus innuens, se accepisse a conclavi nunciorum, ut apud sam Ram Majestatem escrostulet ratione Bonorum Neoburgicomen a statiis grandiae Sasconiae, eandem escrostulationem jam non hodie ab soum tempu

sed cras eschedire se asseruit. Interim detulit, D'nos Senatores ad correturam Tribune lis formandam Deputatos, locum huir operi apud G. S. Capurinos praesirisse que Deputatos est conclavi nunciorum destinatos invitavit. Et post hace solvet sessionem in crastinum.

Hor die Luit estram Conferentia vum The Dolhowky Ministro Garage Majestatis.

Die 12. Fanuarii.

Dessio hujus diei tum propter somandum Projectum correcturae Tribunalis, tum

ob indispositiones ordinis Equestris Mareschalli Lutt practorlapsa.

Hor die Deputati est Senectu et vrdine Equestri et conferentiam cum Principe Dolhoruky, iterum conveneumt in ante camera Regia, ibique Protocollon conferentiae peradae a secretariis in scriptum redactae confrontabant.

Sessio Decima.

Meures challus ordenis Equestris adhuc valetudinarius excusabat omissionem sessionis hesterrae et simul obsequii publeci ob indispositionem sanitatis, ob quam suon potuit ad Jam Regieum Maj tem defevre ea, quae ipsi conclave commiserat. Le tulit etiam, Duum Supremum Regni Theseuranium invitare ad calculationem die Lunae proxime, cui actui locum apud P. P. augustinos designatum nunciavit. De mum innuens, potiorem nunciorum partem correctura Tribunalis lassatam respirio indigere, sessionem ad Diem lunae lemitavit.

Circa lemitationem sessionis conclamorunt runcii luoniam Thesaurarius M. D. Litth. ad dandas Ministerii sui rationes non comparent lege praecipiente, Ministerium ipsius pro vacenti, alii ut traderetur, urgebant.

Hor die continuatum est projettu correcturae Tribunalis.

Die 12. Fanuery. Dies Dominica vacabat.

Pessio underima.

Merreschallus Nunciorum circa inchoationem sessionis desiderans, ut omisseo fraeteritarum sessionum maturioribus. consiliis compensetur, interrogat quid agentum velint,

utrum relationem conserentiae cum Ine Dolhoruky an Projectum correctionis Tribunalis perpendere.

Conclamatum, accedere ad velationem. Frague Referendarius M. D. Litth. facto brevi

Discursu Relationem praesatam conserentiae in scripto legit.

Post lecturam exposuit D. Mereschallus ordinis Equestris desiderare Responsum sa Ra Majest ab ordine Equestri, tum et desideria illa, quae servire debent ad supplementum instructionis De Masoviae Palatino datae.

Denique gratias egit Duis Deputatis ad conferentiam pro sem laboriosi in publicum obsequio.

Dein subsequebantur voces.

D. Obozny Lubomierský ut Supplementum ad instructionem scriberetur sive in stuba Nuncionum, sive in Cancellaria Regni assentiebat, dummodo ipsis communicatur.

D. Dunin Regens Cancellariae regni majoris ad purgandum se ab illa impostura, quam illi Prejus. Dolhoruhti in conferentia objecit, explicat ample in conclavi, quod non alium in finem missus fuerit Viennam a S. R. Maj. quam ut gratias Caesari sevret pro declarata sma Ducissa Austriae in connubium Imo Princepi regio, id quod elocumentis authenticis sinul, atque juramento comprobare declarabat,

Responsum: Dari fidem interminatae ejus fidei.

Dapiser Gravensis suadebat auctionem escercitus, nationem artelleniae, tum et manisestectionem saciendum contra Tractatum Viennensem. Po cellator Vistrensis D. Tian words intulit. Etsi Sua Ca Maj. per Ministru suum non saciat nos se curos recuperanelae Livoniae, et alionum a corpore Reinublicae avulsorum nehil omenus remittendo nos ad expeditionem Dom: Palatini Maesoniae videtur spes nostras muliene. Cui Palatino, quia supplementum ad instructionem mitti desideratur, ideo petrit, connotari bona in Lithuania, quae Frinceps Mezikos in Vossessionem praetenelit, videluet Capituneatum orssanenson. Quod vero a nonnullis non probetur ablégatio ad Augustissimum Imperatorem, ne se: Respublica in aliquam nocivam collegationem portrahatur, ijuse Pocillator contrarium se hute opinioni dixit ex nationibus sequentibus

1 mo Guod ablegatus ille instructus erit debite, et ultra instructionem nihil poterit nec debebit attentare, ac per consequens praejudiciosum passum facere non 3º Deprecando a La Caesarea Majte, quod Tractatus Viennensis factus sit contra juia nostra: declarando insinuit, quod Collegationem cum de Caesarea Maj. semper exoptemus, quodeque eandem non subterfugianus, sed servatis juribus nostris. Ratione vero injurianum in bonis capitaneatus olstinensis, tum et capitanei Bobrusciensis, sufficiens renemedium credebat commissionem.

Gued vero attinet juncta illa: unum intuita Escheditionis generalis Nobili-taris, alterum respectu Bonorum Neoburgicorum, contra quae Dejutati ad Constitutiones manifestati sunt, suessit, aut interrogandos Des Bejutatos, num recedant a Sua manifestatione, aut ipsus constitutiones eliminandas, alccis non erit pinquit: I sides legibus: ac provinde declaravit, se velle sistère activitatem, nisi modus reparationis inveniatur.

Interim censuit supplicare Rue Maj ti, ut in satisfactionem legis publicae in toto reassumtae facrat abire milites suis et bonis Neoburguis.

Quia verò illatio facta est, ut contra Tractatum Viennensem manifestatio esctendatur, ipse procillator et hoc non approbavit neque ex convenientia, neque esc circumstantiis, cum pase sit ab intra tranquillitas ab esctra, et dum Projectum de super Constitutionis actualiter sit sub manus addidit, manifestationem tratere post se dubium amicitiae et pacis, nobis vero tempore et conjuncturis bene uti, escpedire Ceterum instabat, ut auctoritais Ducum eorumque Praew-gativa manu teneatur justa praescripta Tractatus et Comitiorum Vansaviensum.

Capiteeneus Lidensis D. Scipio escaggerabat, parvum ad esse emolumentum est conferentia Principis Dolhorukij, unde dubia spes avulsorum patust. In omnem eventum Comitiorum censuit fecciendam manifestationem contral Tractatum Viennensem. Instabat fortitor supplicare sa Rae Majti, ut bona Neoburgica liberentur a quardia Saxonica, utque illi, qui contributiones escigunt, escemplariter puncantur, allegans, perire per hoc regularia militi Domestico stipendia. Instabat fortiter, ut potestas Ducum quoad commendam super exercitum sit independens.

Subsamerarius cremensis escagerouns, nullam dari certitudinem on conferentia Phis Dolhowky, instabat, expediendum quanto ocyus supplementum Dro. Palatino Masoviae, in quo eschrimendum, quod Tractatu Viennensi nos non teneamur, utque hoc supplementum praeparetur quanto ocyus in Cancellaria. Interim instabat supplecari Rae Majt, ut bona Neoburgica conservari faciat circa eorum immunitates lege cautas.

Torincia. Sed hoc alii non probarunt, sidendo Mareschallo: ipse vero Mareschallus

Equestris ordinis interrogabat, an sit consensus omnium

deserendi praemissa omnia Sae Rae Majestati. Responsum per verbium Plaret.

Addidit Capitaneus Lidensis, ut in assistentia Dai Mareschalli addenetur unus ex

Provincia. Sed hoc alii non probarunt, sidendo Mareschallo: ipse vero Mareschallus

proposuit Capitaneo Lidensi, ut hanc functionem obinet.

De Ussolinsky Thesaurarius curioe regni censuit, referendam ad Senatum illa tionem respectu auctionis militiae. Ratione belli Durum, dirit, non posse eos conqueri, quod aliquod muneris sui preupidicium patiantur, cum D. Teld Maruchae lus faciat omnia dependenter a De Castellano Ciacoriensi, in cujus potestate est, commendem ei adimere, et alteri dare, prout Grodnae hoc deductum est. Sed hoc etiam ad integros Revipublicae status referendum esse censuit. In puncto Bororum Neoburgi corum suasit, iet defeni ad Sam Ram Moj tem, sed simul promabit probavit nullum extare jus, quod successores usu frurta carere debeant, utrum de lumbis descendentes an collaterales, subesse arbitrio Reijublicae

Ratione Constitutionis de esspeditione generali, sustinebat, ita eam lectam esse, uti eschat in typo, nec debere praejudicare, si quis eam non audicuit. Manifestationem contra Tractatum non probavit.

D. Capitaneus Nurrensis instabat, ut Sa Ra Maj tas eschedire velit Varantras Fa ipsum fortius urgebat. D. Gtembochi Capitaneus Brestensis Cujaviae, ut dispositio vacantum sit ante conjunctionem cum senatu.

Hem ne administratores oeconomieuum sint escotici contra D. Bluhmenthal ac ministrectorem oeconomiae Samboriensis quenebatur, quod legem non noscat, negu audiat, et quod Palatinatui sal non esctradat i item instabat, ne in escucita sint esc tranei officiales.

To cillator Brestianensis Cujaviae institit, ne sigillum camerae cubiculaviae sit in manie escranei.

entranei.

Fost have D. Mareschallus collectis praemissis illatio-nibus easdem legit, et interrogavit, an sit consensus omnium easdem deferendi ad Sam Ram Majtem, et cum Ministris status simul escrostulandi.

Gondamatum per verbum Flaret.

Codem die Serenissimus judicia sua habuit in Senatu.

Tuneta voxertata in Conclavi noncioum die 15. Fani 1720 ad Sam Ham

deserenda.

Subsistintia Militis Sasronici in Bonis Neoburgicis, et estrorsio contributionis
est uno sumalizo tymphonum.

L'atione bonoum a The Menzikow in Litthuania iremptorum, ac praecipue

Capitaneatus Orssanensis juris-dictionis.

3<sup>tio</sup> Interesse D<sup>ni</sup> (apitanei Bobrugeensis, et D. sur l'amerarii Regni qua Capitanei Olstinensis ed. Aug: Imperentonem respectu envulsionis functorum.

Olstinensis etd. Aug: Imperatorem respectu avulsionis fundorum. 4 to Interesse D'ni Transvousky nuncii Podlachiae in tutta avulsionis Villae per Ser mum

Principem, Electorem Brandenburgicum

3 to Supplementum legationis ad Sam Cz am Maj tem cum expressione particularium desideriorum quae quisque Palatinus proviget pro suo interesse per Projectum.

6 to Responsa ad eundem Ser mum Garum ex Stuba Nuncioum Equestris ordinis. 7 mo Vacantiae ut distribuardur ante conjuctionem ordinis Equestris cum Senatu, sed

hor propositive tantum Sae Rae May ti defenatur.

It in veronomiis non collocentur estranei, sed nationales, ac vel maxime in veconomia samboriensi D. Bluhmenthal non amplius permement, a quo multus injurias accepit Nobilitas in distributione salis, pelitur.

90 Sigillum cubicalare, ut non amplius sit in manibus cortianei, sed Goloni.

100. Officia in Escencitu auctoramenti escterni, ut non esctrareis, sed Polonis bono loco natis, et suas prossessiones habentibus tum et escherientiam in re militari, confinantur.

110 Dino Prezedzieckij Vescislifero Mozyriensi tanquam secretario legationis Dni Dzyatynsky Palatini Culmensis end Ser mum Garum, ut assignatio ad Thesaurum Recpublicae detur pro 20 florenorum; quoniam illa prior, quae ipsi in termino legationis data fuerat, in turbido deperiit, et nec minimum partem escagni assignata summa en Thesauro participavit.

12° Interesse D'' Episcopi Plocensis concernons D'um Generalem Milnich ratione combustionis Pallatii commendatur, ut recognoscatur satisfactio damnum

patientis.

Die 16. Fannerii

efsio duodecima.

Mareschallin Equestris ordinis secit relationem escrivistulationis suae apud Ser mam Maj tem in comitiis nunciorum, escrimens, quod S. R. Maj tis omnia Desi dena ordinis Equestris staterno affectu acceptare dignata sit, quodque easdem in duos classes diviserit, sc: aliqua ad sacratum suam personam pertinere, aliqua ad Rem-spublicam: quae ud se pertinere agnoscit, omnem Regiam sacrilitatem promisit.

1mo. Ratione subsistentiae militum Santaum in Bonis Neoburgicii, nihil scivisse sa Ram Majestatem competium est. Nihilominus, ut debita satisfactio siat pro praeterito coincidit sa Ra Maj tus, et ut ad cognosceendas injurias et praetensiones commissarii destinentur team ex parte sac Rae Maj tus quam Reijublica coram quibus in juriati querimonias suas deponant, et satisfactionem recipiant: in suturum vero, ut quam suf cientissime obviari possit sa Ra Majestas ad paucos dias Deliberationi suae tempus reservat.

2 do. Perari jam in Cancellaria Regni supplementum ad instructionem Dui Sala tini Masoviae, nec restare misi ut quilibet desideria sua in projecto comportet.

3tio Att in oeconomicis Extranei non sint, id ipsum Sa Ra Majti desiderat, et in ordine ad executionem Dio Thesauravio cuitae M. D. Litth commissum dedit

4to Ratione bonorum in Litthuania prossessioni Phis Mongihoff obnoxionem signanter ratione capitaneatus Onfranensis tum interesse D<sup>ni</sup> Poccilatoris Visnensis, ner non D<sup>ni</sup> Sur Camerwiii regni, et Capitanei Bobrusiensis as R<sup>a</sup> ad plenam Rempublicam remittere dignatur.

5to. Platione D'ui Bluhmenthal, ne oeronomiam sambouiensem possident, nedun id sibi delatum esse, Sa Ra Maj tis asseruit.

bto. Ratione combustionis Tallatii D'i Episcopi Rocensis, quoniam praetensio per vierm juris intentata est, ideo ibidem terminanda censuit: nihilominus insinuandum D'no Generali Münch curabit, ut rem per viam applanationis accomodet

Tost have Di Trincens Roldzuvil & ifer M. D. Litth escrimens lansionem Donius suae in eo, quod quidam in conclave intulerint portinere ad
Rempublicam ut decidat, cuinam successio et heridetas bonorum Norburgicorum,
adjudicanda? Deducebat, neminem pro priorem heredem fuisse, et esse Domo Pladjewilliana. Ad have justificabant se nuncii Brestivnensis Litthuaniae, quod, si
quid in hor materia protulerint, se id non ad laedendam Domum Pladzuvillianum protulisse. Vescillifer Lomzensis esc occasione Processus de Choliwel in comitris elijudicandi censuit, obviandum, ne Tribunalia de Bonis Pregalibus tanguum
Terrestribus cognoscere audeant.

Sub Camerarius cornensis censuit sormari projectum constitutionem, qua bona Neoburgica tanquam Terrestria ab omnibus gravaminibus estraordinariis, libera assecurentur. Guod vero attinet successionem sive hereditatem in iisdem bony, id credebat cognos cendum sore potius in sorma indicii quam consilii cum parte altera

Tost have soluta sessio in crastinum.

Sessio decima tertia.

Mareschallus vidinis Equestris in escordio sessionis detulit ad Conventum, se apporteusse supplementum instructionis Dri Palatini Masoviae, desideratum, per siqui sivitque, an sit consensus omnium ut legatur. Conclamatum per verbum Placet et lectum fuit. Postea Mareschallus innuebat, ut si quis adhur haberet addenda, ut easdem suas propositiones scriptas Cancellariae Fredat.

Ratione Vacantianum subjunseit idem Mareschallus, quod Sa Ra Majtas
post distributionem eavundem Grodnae, quid quid nune ad distributivam justitiam
accessit ad deliberationem sibi accepit, ea praecipue ratione ut justa sit praemi-

orum circa merita distributio.

Porillator Brestensis Eujaviae suasit, ante omnia combinari illa due puncta, quae consilia publica morantur. Videlicet intuita Bonorum Neoburgicorum, et Generalis defensionis pectriae. Quoad primum intulit, non esse justum, jus Naturae evertere, et vivorum successiones praetendere; asseruitque constitutionem de his bonis ita fuisse lectam Grodnae, sicut nunc ex tat in volumine legum, considerandum reliquit, ne, si juri naturae injuria fieret, jure belli illud vindicetur. In puncto defensionis generalis

asseruit, se meminisse quod Cels mi Frimatis intervenerat contradictio, propter quam necessum suit addere clausulam: Suris Terrestris. Corrigendum hoc in conclavi nunciorum non censebat, sed aut precanio cum Senata spirituali expostulare, ut a contradictione recedat; aut aud Senatum integrum reserve, nam pro natura libertatis lex non sormatur contra absentes. Commendabat liberationem Deistorit Elbingensis, allegans, suisse jam eum in finem contributiones assignatas per constitutionem comitrorum Lublinensium intulti ratione Bonorum Stanislai Lescrinsky, quoniam multi urgent creditores et Praetendentes, que bus per recessum vetitum est, agene in Tribunali, pro satisfactione injunatorum reassumendam commissionem censuit parita, esquedienelam obligationem ad aug mum Imper torem cum contestatione amicitiae, et explicatione, Tractatum Viennensem suisse inscia Republica sactum, tum ratione Vindicationis summarum Neapolitunarum. Extremo putavit, augendam militiam in omnem eventum, sive belli genendi, sive paris me livis acquirendae.

Vescilliser Belzensis similiter obligationem eschediendem ad Caesarem suasit, simuly est occasione covergendi Tribunalis comitiorum correcturam esse autumans. Allegavit nonnulla Exoticorum auctorum de Tolonis sentimenta, sc. Tolonos in sua liber tate alionum esse servos, dum postpositis propriis alionum sectantur emolumenta. Odisse quidem Nobiles' metraturam, sed libertate direndi mervari, ar proinde suas ut nuncioum Volkynihae et Tryoviae partialitatem ejurarent. Successores ad bona No burgica per legem decemendes censuit. Instabat, Savore commissaviorum ad Tractatum Varsaviensem assignatorum, ut in vim gratitudinis summas aliquas in Bonis Regalibus et Capitaneatiby, quas habent in sua possessione recognitas, sibi habeant Nuncius Craroviensis D. Tiommerke dedicrebat, in Palatinatu Crarovierisi plu rima dari spiritualicem bona, quae in tres classes distinscit. 1 mo fundationis regiae. 2 do Fundationis nobilium, 3 tio classis eorum, quae spirituales ano bilibus commenunt, super quae deinceps approbationes comitiales successenint. Staque est occasione defensionis generalis citavit statum titulo Belli en qui deducebat, spirituales quoque pertinuisse ad desensionem patriae, alias ad defensionem generalem et expeditionem, quod postea, quoniam clero molestum vide batur, Episcopi susceperunt id onus, subministrabantque ad officium Respublicae 400 pedites et 100 Equites Dragones; sed et soc deinceps concidit, et aliud subsecutum St. quod Episcopi omnia Bona spiritualiae ex Terrestribus Sundata submiseums hybounalibus stipendiis per commissarium suum, eademque otipendie spisimet exequi per
miseumt. Sed epismodi bona natura sua nunquam debuissent pertinere ad hybernalia, et ne
cleuus plura coëmet, postulavit, dari hac de ne projectum quoad titulum hereditatis bonorum
Scoburgicorum, addusit exemplicim: Reginam constantiam emisse quondum a Tromoroviis Aona
Tyspice in Palatinatu Cracoriensi, pert cujus mortem successio devoluta primo ad filuium ipsii,
verdinandum Criscopum, deinde ad Regem casimirum, Cost Regem praetendebunt successionem
aliqui Scapolitani, quibus jus naturae non disputabatur, sed jus hereditatir, nam hace inter
se distincta sunt, quoniam sine indegenatu prossideve eadem bona non poterant, Constituto
desuper accessit, ut eadem bona divenderentur, ac primo creditoriby satisficut, ex refiquo
successoribus: et ita factum est ad 1676. Dum igitur constituentur et venum proclamaretur pretium finaefatarum bonorum Fyuice, foemina quodam fi successori fromorsha
prodiit, quae de lege proximiot ad coemendum declarata est, sed deinceps ipsa sponte
necessit in farorem Du Vielopolskij a successione, qui eadem solveti:

Intulit ergo praesatus nuncius, eodem modo procedendum sore cum bonis Neoburgicis designando commissarios ad constituendum juetium, est quo praeprimis deditoribus, et est reliquo creditoribus satisfaciendum foret. Ratione liberandi torritorii Elbingensis tum instaito Bonorum. Hanislai Lesginskij convenit cum, sensu Dni Socillatores Brestensis cujavine. Instabat pariter, determinari commissionem ad archiva Regni ut non modo clenodia Reipublicae, sed et libri ar scripta suis locis reponantur. Innuit porro, multa scripta pub lica accepta fuisse esc archivo ab his, qui ad Tractatus out Dislimitationes commissarii de signati erant, signanter D.D. Matachousky , Galechi Dzcatinskij, et nunc D. Palatinus Masoriae, ut a successoribus eorum, qui mortui sunt, repetantur, suoque loco reponantur. Instabat etiam, ut arx tam ampla Cracoviensis bello hoc novissimo combusta instauretur. Innuit, magnam procuretionem Cracoviessem ad hor fuisse destinatam, sed si Respublica fareset principium, applicando ad id sex grossos a floreno, non dubitare se, fore ut Sei mus Rest est munificentia sua et religium contribuat. Quia vero post illam conflagrationem, aeris, orichaloi et semi /: quod ultra mellionem constabat: f quantitas restans in Saxoniam translata est, supplicabat, ut da Ra Majestas notabilem aliguam summam pro reparatione impertiri dignetur. In religuo expetebat publices Respublicae instantias pro formando Processa canonisationis Beatae salomeae.

D. Tocillator Visneusis, quoniam credebat, quod Projectum esc occasione Tractatus Vienneusis formatum in Senata adhuc trutinabitur, ideo absque alteriori disquisitione superius remittendum censuit

Respectu correcturae Tribunalis, etsi variis linguis loqui subaudiat, ipse nihilominu declaravit positive, se nullatenus recedere, etiam cum discrimine comitionum al hac circumson, tione Tribunalis. Guaestionem de Bonis Neoburgicis protuisse omitti assoruit, nisi intercess set protestatio constitutionem, de qua disquirendum, non de Bonis Neoburgicis: Superesse, ait, materiam de Constitutione desensionis Generalis, quod utrumque reserve ad Senatam censuit. Interim suasit delegationem ad dez num Principem Primatem petentem, at revedat a contradictione ob amorem Patriae. Asseruit, hujus delegationis alias superesse causas, et praetensiones ad Clerum, uti ratione decimevrum, Evocationis extra forum, Vuerias arcis Cracoviensis commendabat munificentiae Sac Hae Maj'ti en proventibus auni et salis Sodinarum. Notarius Vilnensis suasit, non involvi pluralitatem materiarum, see unam just aliam tractandam: Obicem quatuor verboum /: loquendo de Constitutionito contra quas manifestatio intervenit:/ juste ab ordine Equestri in consideratione haberi asseruit, est rationibus, sequentibus. Certum esse, desensionem Satriae etiam a Clero deberi, sed ne hor junctum ad Comitia remittatur, alius, si Comitia rumpi de berent, sequentia pericula proposuit. Imo quoe cassatio negotiutionis Viennensu non subsequenetur. 2 do per consequens Smus Czerno sub hor practeseta posset co pias suas introducere in terras Respublicae 3tio Vicini nostri argumentum formarent inde, deesse adhuc inter nos confidentiam et bonam harmoniam. 4 to quod Nobilitas universa his ie circumstantiis perstringatur. Pratione liberationis Bonorum Neoburgicorum ab oneribus, declaratione See Rae Majtis jam satisfactum esse asse ruit, sed agitur s: inquit: de successione atque hereditate. Hujus multos et potentes esse competitores imprimis Sam Ram Maj tem, quae aliquos centena millia elederat, et usu fructa gaudet, item Principessam et Principem Sultzbarensem item Electorem Princepen Radgevilius vigore inscriptionum ac variarum dispositionum item D. Sapiehus, Potochius, Denhoff, Mnizeh competitores quondeun subsellium judicabit. Estpedit, bene perpendere, atque Sae Rae Majte supplicare, ut hanc causam funda mentaliter assopiat, id, quod Constitutione lavendum est.

D. Sub Camerarius Varsaviensis impossibile, inquit, silere, ubi argumentum

formatur ad stationem oloputaticam, esculicabat, scriptum fuisse in conclavi nuncivium projectum defensionis generalis ex bonis Negalibus, Terrestribus et spiritualitualibus, quod Equesti ordinii plausibile erat, sed postquam vendum est ad Patres, Celsmus Princeps Primas contradenit: in illo igitur casu quio agendum supererat: vumpere comitia? Criminale: devere spartam? Non licuit: adigere contradictionem? Impossibile, ubi par super parem non habet potestatem; Revolvebamus inquit juramentum, sed resolvit nos supremus Theologu; amos patriae, proprier quam accidimus clausulam: Turis Ferrestris. Et qui nos alique /: inquit: f non summer potestati obnoxii, fecimus id esc respectu Patriae, volentes dane animam legi. Allegavit deinde, escistere subscriptiones cum manifestationibus nec tamen tollere legem.

Incuberant inquit Regionibis copiae Moscoviticae quis Sponsor, an excissent, sic lesc scripta non esset subscripta Ratione Bonorum Neoburgicorum censuit sufficere Constitutionem ai. 1717 c. Deputationem ad Hatum spiritualem ablegandam suasit. Post haec D. Meureschallus interrogabat, an sit consensus omnium, ut delegatur Deputatio ad Cels mum Primatem, sed ad ultenorum escplicationem eschetebantur adhur Voces.

D. Notarius Lublinensis escaggerans tot in Republica Guiscopatus amplos non debere descrisioni Reipubli. se subtrahere, cum e contrano seculares dignitates et officia absque Proventiby teneant, et tamen Rempe desendant, et in obsequium ejus proles gignant. Intulit dani Episcopus, qui a Parochis et Religiosis contributiones exequantur, etsi in Tarista Palatinati non contineantur. Bona variorium conventuum Tundationis Terrestris Supernalibus stipendiis subjeciant, propria vero bona subtrahant, Nobiles ad Consistoria evocent. Desputationem ad statum spiritualem non adeo probarit, me sorte in vanum sit, cum dederore Reipublicae. Fristabat savore Dui Fablonophly et Potochij, ut debita que habent apud Remp: recuperare valeant. Tum savore D. Lubomirstey, ut satisfodina Runigunda ad possessores priores redeat. De Bonis Newburgicis inniut, interesse M. D. Litthuaniae, ne parvi Ducatus oppniment magrui

D. Buthau Truncius storimensis assensum praebuit super Deputationem ad statum spiritualem: inferens non posse censer pro lege illas Constitutiones contra quas manifestatio est facta.

Contravio Vescillifer Diohiciensis, sustinuit, non sequi, ut Constitutio eliminetur, quia Deputatus manifestatus est. Nifulominus asseruit, statum spiritualem teneri ad defensionem motuam Patriae, cui, neque jure Divino, neque humano substrahi possi asserebat. Allegavit Constitutionem ai 1667. qua status spiritualis obligatus fuit reproducere documenta in subsequentiby comitiis; quibus sese liber et escemptos di Cevent, sed quoniam huc usque non reproduscerunt, ideo su cubuisse los asseruit.

Intalit demum Rev dos Episcopas bona Religiosorum fundationis et jus Tomestris ad hybernas travisse, uti inquit bona monialium Drohiciensium fundationis DD. Nimiera Rev mus Episcopus Luceonensis hybernis subdivist. El quoniam illatio fuerat, Polonam, si quae escria Regnum nupseut, bonis ex integro renunciare debere, probavit, illationem hanc injuriosam esse, nam, si eadem hacc Polona restaret vidua, et itorum Polono nuberet, eleberative proprio patrimonio aneii: Projectum respectu Tractatus Viennensis, tum et intul auctoritatis Belli ducum, censuit, remittendum esse ad Senatum. Piesnectu like tionis Terrae Etbingensis, post finitum calculum oum Thesauro Regni censuit deliberationem iniendam censuit. Intulti prae gravari Palatinatum Podlachia modernis stipendiis. Auctionem militiae suasit per ultimum consumentram, aut per quartum grossum a potulentis, et ut Judaci capitulem contributionem so vant nemine escepto, Thaleum unum quilibet.

De Tarto Subdapiser M. D. Litth: non probabat, ut projectum internae se curitatis immuctetur, vel ut in illo Tractatus Viennensis eschrobretur, exemplo Constitutionis deliberatae vocis, Vetandi, asserens, hasce matereas esse delicalinimo Quoad secuntatem esctemam non repuebavit modum auctionis militiae, modo sit sine onere incolarum, signanter credebat corrigendam infanteriam. Quod vero attinet ad Constitutiones in quaestione, explicabat, non fuisse generalem omnim consensum, et tamen insertas esse, ac procende declararit, quod, si nunc huju eroris non formetur circumscriptio, quum redient ad fratus, se cum collegis suis manifestaturum. Nam etiamsi nunc ejusmodi erroriby connivertur, majores in pode rum sequenentur, si foste necessitas defensionis generalis inqueret, et status spiritua alis defendere se hac Constitutione vellet, quis sponsor, numne Nobilitas via facti processura set, ubi majorety inconvenientiis adeo via aperintur. Censuit, deput tandum non modo ad celsiis: Primatem, sed et ad Reverendum nuncium Apos

Apostolicum, eschostulando simul de jure Satronatus Regio et de Evorcatione Roman.

Post have D'. Mareschallus ord: Equestris eundo in assensum communem interrogabat an accedat benefilacitam omnium ad Dejudationem? Reclamavit D. Capitaneus Belzensis, sed tandem ad persuasionem omi-um supersedit. um supersedit.

D. Subcamerarius Supremus Regni discit, siquidem hodie dies est Vogationeam, supplicandum esse Sae Rae Maj ti pro restriutione Cunigun-

dae. Custes favore multi alii instabant.

Deputavit itaque D. Mareschallus tam ad Cels: Primatem, quam ad Reverend. nuncium Apostol. innuendo Dnis Deputatis, at secum furimo, et cum siis, qui notitiam dare possunt, conserant, et denum orem concertatis ascedunt.

L'essio soluta in crastinum.

Die 18. Feinvarii.
Sessio Decima quarta.
Tostquam Mareschallus ordinis Equestris plurimos deesse animad vertit discursum suum in hunc sensum expressit: Sessio nom hujusce diei tempestive quidem inchoatam fuisse destinatam magnae in Sublicum utilitati, sed quia pluvimi Collegarum partim circa correctionam Vibunalis, partim circa calculationem Thesauri vacuas in hoc conclavi reliquement Sessiones, Sessioni hodiernae indulgendum vensuit elejutando D'num Tribunam Rozanemsem, ut utrumque Collegium tam calculationis, quam et correcturae nomine publico compellaret, ut actus ficos procrastina sessione perfuere aurent, interim sessionem solvit.

Codem die Deputati a Tribunali Regni Ser num Regem pro more salutabant, eidem submissionis suae referendo homagium.

Die 19. Fanuarii Vessio Decima Guinta. Mareschallur ordinis Equestris circa inchoasionem sessionis requisivit

a I) no Tribuno Rozanensi relationem.

Quam ipse illico faciene am esquessit, qued satisfaciendo Provincial sibi impositae actrurque Collegium ad accelerandum opus compellareid et qued in responsum ad referendum acceperit, in cumbere empellareid sedulo, ut actus suos quanto ocques perficiant, sed simul moram excusa qued res tam magni momenti, quae per functorie peragi nequeat, diamo ipsorum curas longuis protrahat. Post hace D. Notrovicz nuncius Vitel, censis intulit, fuisse declaratum in praeteritis Variaviensibus comitiis favere Palatinatus Vitelscensis, queò ipsi levamen in contribuendis ett pendiis providenda foret per diminutione Tariffae fumalium num vero conquestus est, contrarium lieri, nam loco diminutionis quingenta fumalia superaddita. Instabat, ut modus satisfactionis adinveniatur, utque Conferentia M. D. Litth. cum in finem designetur, et in hoc sessionem modernam solvi censuit. Da Japitha notarius lampestris M. D. Litth. i'd ipsat promovit, reservando sibi campum loquendi post conjunctionem cum elenatura tione Tractatus Viennensis, et auctoritatis Belli Ducum.

Notarius et nuncius Lublinensis censuit, in hac sessione procedere ad desideria Palatinatuum particularia, utque declarata a sa Pa Majt settisfactio pro damnis a satellitibus Regiis causatis, determinetur, insta bat. Sed alii e contrario solvi sessionem ad majorem numerum: et sic soluta in crastinum. Sed circa solutionem conclamatum a multis ut Ministerium M. D. Litth: adferatur Sae Rae Majti pro vacanti, idque jubente lege ini Thesaurarius M. D. Litth. inobedientem se praebuit, neque in Comitiis comperendo, neque calculum insinuareo.

Pessio Decima sexta.

Tessio Decima sexta.

D. Patouchi Notavius Vilnensis princus inter nuncios M.D. Litth cujus alternata peragitur sumens stationem Dni Mareschalli Ord: Eque stris detulit Conclavi: Braedictum Mareschallum indispositione sanctatis tactum, non posse functionis suae peragere officium, sibique publici officii

functiones delatas esse: sed hoc officium ac obsequium incipi simul, et fineri declaravit: Asserens insuper, mondum esse escheditum Thesawi calculum, nec projectum Tribunalis, tum, quia multi Collegarum desint, atque ideo sessionem solvit ad diem lunae proximam.

Dies 21. Fannarii Vacat.

Do tamen Academia Gracoviensis per Delegatos suos submissionem suam Regiae Majestati finaesentavit, supplicando, ut hancce scholam Regni circa Privilegia et immunitates suas manutenere atque tueri non denignari velit. Warschau, om 3 hu Tebruar 1720.

Meenseinstauflighen yg.

Anielblug,

(6. ist nongastane vin combination Ind Loudbolfnu Philor mit Inm Jenat, win if in uniuna lagtown collawing, Institum Relation grundent, nog nist unfolget, fondnur bil krinsti, gan Vinglory vinbynfult, und ift das yourn Vounnestory mit winten Infligen Constestationen in nounthur Loud, botfun Stila zugnbrast, midlif orlens din Session som dann Moraffall unn ynn yndrum ningnforllnum etnelob bid fruta limitinat mondam, unga, vistat fin dan Roning montros nigt umb franken d'rolongation yaba, Afnu, unnlight ningen velt nim Contravention window din Anish Ja, Inden vrufnsom mollon. Undan vudanu ift afnyaftanu In Sinct wagun Zizinsing Ins Gristlistan Giltan zu dan vellynnini, unu Loud no, Loufefron winu, Jufr controvertirnt mondan: din mnight Gan, mnymig orbno fort vin montrymush Commando Int viib louwifefon Froupon A) productating in nyme in Commando ilban din vinblohndifefon Troupenn yn

mæreft, undefn Torefn verief norf fnuts

Journalisf ventilirat Jeflorg son som Ladound von Ani Bring son Rnightwynb ynbou wind. le sisning down Jost brig windgistanned fermeté ou Intograne, mulisme d'in fulle viif wentstindnun Statfou Inforge ynfright mordnu, vruinge unfr, vill gu Aufonyt, but water zu frager, und man, Int Installa willa Helifa ven, umb doch Mank zir fintant narbnu, in in an den vurif banait 116. 821. 185. 821. 110. 770. 88. 2. 420. 176., umb fief dab mon Lissfounn non Jahme Erndar 694. 695. 146. 152. 183. 770. 465. 376. 154. 49. 753. 158. zu nansignan ebrantiral, ninignamondsom 142, 660, 165, 455, 666. Jingnynn Him vin Inlognown our ifr vinistrastent, med fyrstam unndna Gald not Strip, umb ifunn point qui prosequirm Guddunu full lind 484. 715. 780. 285 Inlognur nou Lissgowinn Cyn: Denhoff Ding 770. 465. 318. 735. 123. 116.318. 136 дпи Оджив Довіна інфевіндіц 158. 703. is мозві івп пив івн растіго ам 83. 154. 363. 486. 143. 172. 727. 370. 762. in дпи Рошдвовут Румви впі дпя 370. 115. 452. 162. 48. 722. 701. 75T. 221 44. 115. 371. 175. 160, 171. 876. 158, 336

und villanfællb, mann dan Joff dom Anishtvey dubforth unisom Tothe, moding und jigt Perinning ofundam bung onn Republique nog unfr odieux morfon, unbøt donne åbrigen Inlot, farran dorynym protestirme, und dung per de fait odne ving your nina confeederation unualtan Graff Flemming dub commando und dan Johnson zu unisom. Ob ist im zmast finniban riganslig nigt indhuisent, To Sorbn if vorf vorbnig consideris nt, win fro. d. M. interesse ving alla Maija aufondann diafa Porefa zu poußirne und dan Inliterrounfeforth Temming unbot down intar formando Stafandan Rosenifisan Trouppan wal, ifa biß venfavo out zinnlig gutan Ling gafagt mondnu, fo mind möglig inutil zu morston, mobni if knim Sauce pas zu bafongan forba, mail ina Yournal Denhoff vin Porga About fif ganoumen und dording July obligirat mondan.

tourist into the said separate many part

from Granford was a Lieberth made

constitution of freely bear to property

Juluindnufnie in sunden Of. Denholf mit dam Austifan ambafsadeur Josoph überlaget und Jaim concurrenz dozu wantonigat, walfan fif aust fon

the first reminded to the feet

Joylains millig dogn bagaigat und uniquoustant un banaité won fif orthe nin verufnfulighe verif dinfa Tough som in midnet min nog yngenen Orbanit in Julffon inn mandernytun dumma om frindrut find und zmornging du caten Abanfandala, monorif if dia vendass Julfton glvisforlle znypforton, und vois Gald noif dinfor Hough dinas om Grofin son Dohna om Muso faldly zingafrifunt, monou if dan Oliv Jeflorg vella Uriganblisk gans drusig bin Fil kom nieft forgan søin din mat fyrifunnin union zunifenn fun. K. M. und dam Creve din Ynun fan bag In Tepublique encouragirat und manfisfantan mist frusta van Obav Saldlf. nou Litthemen und dag Pan Ynmosfin unalsfn in dan finfigan Poufun faft intriguirat, ifunt wolle ogne devotion gnynu f. L. M. Hnuburgl. Gitten unbst vam Sough Sapieha fin molh
ifna pretensiones out vin Hanburgl. ifun pretensiones out vin Hanburgh. Gisfaa cedium, monungst for. Si. M. din Abaignu interessenten vans om fis zinfnu med folgsø yngtockt min ynogen arquifition in Listforinn sfim, vinf niola considerabla familien in ifuna

San buylifsfa Yafrudta ift vungskommen.

Ist Todlachi jefne Loudbotfou Rlougn.

devotion kaferline komstan, malifat if ad referendum ung mommm. Mistensoff ift int frylifen Galouth fins omynkommen, und forbæ ig sju folganden Tvey bri Jofa gafgaorfan, noef zun Zuit work zu kninnt or, Santligan Conferenz mit ifm ynlow, ogan kommu, ofnynvistat if fruta Ynlagnefait dazu gafufat. Drigkommund folget vin Suite non Inm Dievio Into Aniels Lought, und unnmoun vind dam jungelfin sing ynfisiklun, din Ulmbolvinda dan non Inn Loudbolfan vint Todlachinn Rarwowski gufufutnu Gufefronson, mit umfanter fil france Afin. le fod ziver varfaller zir mis kom, mme mollow, no ist whom not night gafifagni, med and fourt waitan nieft trøforlb an mig ynbrust mondan, ingnøifefan fort mix dag Großfollsnun son Lisssonion Johnung monstan logon, dan instigatorem zu ankundigan, und most å propos ba, konnt zu morfan.

In Ofr. Dohna unnligne finf non frinne commission frøn most acquitiret, donknt fin. Fige Mægte aller, interstet. non den min bososlun Re-

Recommendation friunt Augulage. ein ynwidlan Lund botta Juryna buznigns fing faft niffuring mon fin. Rouige. Mist. Interesse, und recomme dirnt frim bunda in Vano Brings, Vinnston Stafanda Togen zu Vano for unn vellangudelan Donfonga und Lafondanning. Fif unufunun in tinfftun funint" nigning du. Rönigf. Wajt.

contest to produce that will

to be despited being the of the

white the trained on it

the state of the second second.

the their pay and the first transfer of the same

erlen winten sfanigelen Suning wood fourthdown

A. M. Hojadombky. Skn.

Ind Smif. Tosadowsky with Wonfiford In 3. Tebr. 1720 nufforthem Relation.

Losse Duba mit dam Senat, win if in unimm lutzbrunn villantgistan relation ymmalent, nog nigt unfolgnt, fondnun bist kunfflignu Vinnsbag unb, gufalgat, und igt dan gornza Vommaftorg mit fallligan Contestationen in amunldtan Lond Gotfan Milen zugnbrouft, mullist uben din Session mondam Montfeforle magnu ynstane ningasorstnunn stadab bild sauta limitiret mondan, mugnorestat sin dan Roning wonfund winst much frauman prolongation ynbalfan, molifab niniga vilo nina Contravention midne vin Rnieft, Ofnforza verifofon mollan. Mudnu orndnunn ift nfngaffann inn Sunct inn, ynn Zizinfung dan Gnidli fan Gilfan zi dan velly munimu Lundab Enfifmandan fafr controvertirat mondan, din maista Ennonyung veban fat din now, fanganda Mandaning wangan dab Commando ilban din Utilband. Trougen ynnwegt, worlefn Tough oring nog fruita Soudanling ventiliret, und dan Olibfiflery non dom Godferned odar Strißmuy das Anist Lougat

gaban mind, fo Jefainent dan Jost bang mansflish and for formete dan Sinld, montifue dinbsoulle vier sanassent monden, mind mansfindam Undance Jas grayastat monden, mind mansfer with Miller our, into dub Dank zer findamentaniban, min an dann vier bonai dan Dogwoodan von Cracau, in his das großan Dinyalb von Lissforman non fairma Danidan zer vonafishen, miligar minden ebrantiret. Jingap som sin din das gallen ving ifo mill and fame point zer procession of since fairly mind if and point zer procession.

Andran fair linds mis dan Mular, enlotstano son Lissforma, find fame foint zer procession.

Mon Littlemen, Graff Denhoff, durif du Grafe Dohna instance, Graff Denhoff, durif du Grafe Dohna instance, und Lothan, inf monthe, must fermete zu nafordan, mit 250 Ducaten secundiren but foff variate van Coup zu spin und vellanfalle, wording an fing dan Phaisfe borg dab folle uniden sollen variation folle, wording an fing sun dan Granfan Flerring of un van borg dan Republique not unste octience unique variation, unbit danne übnigan Saloff. vorgagen protestiren, und ding pas de fait odan ving gan nim Confederation sunuldan Graoff Themming dob Commando and dan Sandan uniform. Ob is mu zwar sinniban nigantlist night instruirat, so solo inf

. Norf Norbry consideriret, min f. R. M. interesse und villa Daifa nufondana, dinfa Terifa zu poussiron, med Inn Inthumantifall Flemming mobil down under Jainen Commando Stafandan Roslnifisan Troupen, malisa bis unstruo ving zinnelist gutun Sing gufuzut mondun, jo mint møglif inutil zu morsnu, mobny if knimm faut pas zu benforgen faler, menil der Graff Denhoff din Tousa ubnanomman, und vording safer obligiret mondon. Vannanfrao ist vin Touse mit Zufrindnufnit namualden Gruff Denhoffs, mit omn Ring Dififm Ambafsadeur fosort übnulnget, und seine Concurrenz vorzu menslanget, sonligar fig omig to glaif soillig dozu tonznigat, med ofnynvalent un bannitb non fief vellein nin varfafaliefab vint dinta Tousa warmandat, mis nort yndrane Aband vin Julffin dan wandongstan Summa om 125 Ducaten ilbrafnidat, morarif ist din vendagen Galffla ylnisffallt zugafsforten, und doch Gald weef dinfo Mast dung dan Ofwoffen nou Dohna dem Muser Intills. zwyafisikat, moron if In Otibfelow will Olignullisk ynmerstig bin. Tif komm niest Jorgan, noin din vansslufstande union zwin Jefner C. R. M. ind Inne Gar vin Gamistan bong in Republique encouragirnt, und manfinfantan ming fanta van Groß Inld nou Littferinn und Inform Ofnmorflin nou ifnn po'llignu devotion für f. S. M. Aubri proponirten fin mir, fin mollon unbot dam Gaifa Sap f. S. M. ifan pretensiones vinf din Uniburgl. Ofisson cediren, monunsset f. St. De. die übnige Interessenten vans om fist ziefen, und folster, yn Folt

ving sinh confiderable familien in sittsfamm tfun mig sinh confiderable familien in ifner devotion unfallen könten, melfeb if ad referendum augu nommen.

Missisoofb id dar fuglifen Ynfunda fin rough kommun, und forba if ifn folgandan Tong bag Joffa ogafgroefan, noef zun Zait ubar zu knimer ordantlifan Conferenz mit ifm galomogan kommun, ofnga outtak if fanta Yalangan ynfurt.

Longhoumend folget vin Suite von Inm Diaril Into Anishbourend ind menden vint Inm jingstein ningspeinklein die Monteflounde den son Inm Loud both vint Rodlassian Karwowsky yestistaten Entspeanede mit unfannen fiel seno ontsen.

le ført zwent entfaller gu min kommun mollen, no ift orban morf mist ynfesefun, und vriest soust manistan miste en mist ynbrust monden. Ingreisefun fort min dan Großfaldsfart non Listform Josephung morfan lossen, dan instig zu na kindigan und most å svojes bakendt zu morfan.

Int Graff Dohna, walster sief von Jainer Commission Information acquittiret, doucket of E. M. non vin min bufoslann recommendation Jainer Augustayansnit.

din ynneißen Loud Colfn Turyna unzeignt fül Info eistenig non d. S. M. interesse und recommendire Inim bengde in Inno Rvingblinusten Ansende Tösun zu Unno fennenn vellodeten Monson und Consonannen. Copie

de la lettre du Roy au Roy de Trufse, en date de Varfowie le 16 ª Tevrier 1720.

Monsieur mon frère; Je ne puis pas me dispenser de mander à V. M. qu'ayant été avertis depuis quelque tems, que le Baron Tofadowski, Ministre de N. M.; etoit en liaison sort étroite avec quelques mecontents de mon Royaume, et qu'il entroit avec eux en toutes soites d'intrigues pernicienses et contraires au repos de mes États, j'ay été long tems, fans y vouloir ajouter foy. L'ay cependant ou devoir m'en eclaireir, et j'ay fait ouvrir, pour cet effet, quelques lettres du det Ministre. Et comme j'ay trouvé moyen de les saire dechisser, j'ay été fort surpris d'y trouver la confirmation des avis qu'on m'avoit donnez. F'espere que V. M. approuvera mon procedé d'auteunt plus qu' Elle m'en a, Elle même, montré l'escemple l'année passée, et que je m'y suis pris avec tant ele menagement, que jusques icy je n' en ay pas fait le moindre bruit, ni la moindre part à personne,

qu'a quelques uns de mes Ministres Polonois, de la discretion des quels je fuis assuré.

N. ell. tronvera cy joint une copie vidimée d'une relation dont j'ay befoin de garder l'original, a cause de son importance, et le deshisse ment que j'en ay sait saire. Que V. M. ait la bonté de se saire donner Elle même le chisse du B. de Posadonoski, et d'en saire de chisser la relation en sa presenve, et, s'il luy plait, en celle du General Major Munnich, Colonel dans les Gardes Polonoises, qui est le porteur de cette lettre, et à qui je la prie d'ajouter soy en tout ce qu'il aura l'honneur de luy dire de ma

frant. J'espere que V. M. sera convaincue par la même relation, que le procedé du Baron Pofactorfki, et d'autant plus punifsable, qu'il auoue luy même d'avoir agit fans ordre de V. M. et qu'elle voudra bien le rappeller incefsamment de ma cour, pour luy demander compte de sa conduite, qui est effectivement telle, que malgré notre bonne intention reciproque, il nous rebrouilleroit infailliblement, fi on le laissoit continuer, et que je ne saurois absolument plus le fouffir à ma cour, ni luy garantir à l'avenir la fureté, dont d'autres chinistres y jouissent.

F'espere que V. M. regardera la moderation

que je montre en cette occasion, comme une nouvelle movique de l'amitié sincère, avec laquelle je suis

produced to the 1888 1889 I was a second of the second of

The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

Monsieur mon frère Notre bon frère A. Ro.

" and for mealine or cities occupied , comme une mentele mergine de l'amilie forcere avec Afteriour men from

au Roy de Trufse

ecrite

de la main propre du Roy.

d. 16° fevrier 1720.

Monsieur mon Frere, Je ne juis pas me dispenser de mander à N. M., qu' ayant été averlis depuis quelque tems, que le Baron Posadowsky; Ministre de N. M., etoit en liaison sort etroite avec quelques mecontents de mon Royaume, et qu'il entroit avec eux en toutes sortes d'intrigues pernicieuses et contraires au repos de mes Ctats, j'ay eté long temps, sans y vouloir ajouter soy. L'ay cependant orû devoir m'en eclairsir, et j'ay sait ouvrir, pour cet effet, quelques lettres du dit Ministre. A comme j'ay trouvé moyen de les faire dechiffrer, j'ay ele sort surpris d'y trouver la confirmation des auis qu'on m'anoit donner. F'espere que N. M. approuvera mon procedé el d'antant plus qu'Elle men a, Elle même, montre l'exemple l'année passée, et que je m'y suis pris avec tant de menagement, que jusques icy je n' en ay pas fait

Van 17. mit Isno & M. nignunm Vonimmen, Signet lonfingalt mid Isn. Excell. A. Ja. Of n. Manteuffel zwynflathat moudan.

an May de Trufos le moindre bruit, ni la moindre part à personne, qu'à quelques un de mes Ministres Polonois, de la discretion desquels je suis assuré N. M. trouvera cy joint une copie vidimée d'une relation, dont j' eug besoin de garder l'oi ginal, à cause de son importan et le dechiffrement que j'en ay fait faire. Que V.M. ait la Conte de se faire donner Esse même le chiffre du Baron Tosadous et d'en saire dechisser la relation amb de state de la presence, et, s'il Luy pla en celle de General-Major Munni Colonel dans les Gardes Tolonais qui est le porteur de cette lettre et à qui je la prie d'ajouter soy en tout ve qu'il aura l'hon de luy dire de ma part. L'éspè que V. M. sera convaincile par la même relation, que le procede du Baron Tosadowski est d'autan plus punissable, qu'il avoue luij meine d'avoir agi sans ordre de N. M. et qu'êlle voudroi bien le rappeller incessamments de ma Cour, pour Luij demander compte

effectivement telle, que malgré nôtre bonne intention reciproque, il nous retrouillerait infaillible - ment, si on le laissoit continuer, et que je ne saurois absolument plus le souffrir à ma (our, ni luig garantir à l'avenir la sureté, dont d'autres ellinistres y jouissent. It espère que V. M. regardera la moderation, que je montre en cette occafsion, comme une nouvelle marque de l'amitie sincere avec la quelle je suis

le 16. fevrier 1720.

Monsieur mon Frère

vôtre bon frère A. R. comple de ca conduite, au cet conference construe que meigre bonne intentien recipre par active de mente, et a mente en mente de mente de

and nom mounds

with the sales

Ofine

J. M. le Roy de Pol. mon Maitre m'ayant envoyé icy avec une lettre de sa propre main pour V.M. et m'engant ordonné de ne la remettre, ni de m'addreffer à personne qu'à V. M. même, je prends la liberte n'ayant absolu-?, ment aucune connoissance icy, de la fupplier de m'accorder un moment d'audience secrette, et je suis avec un profond respect

Sire de V. M.

le tres foumis et tres obl. Serviteur General Major et Colonel ause Gardes polonoifes.

and the stage of the day and the second of the second Pire

Pa Majesté le Roy de Pologne
mon maitre, m'ayant envoyé icy avec
une lettre de Sa propre main pour V. M.,
et m'ayant ordonné de ne la remettre, ni
de m'adrefser à personne qu'à V. M. même,
je prends la liberté, n'ayant abfolument aucune connoifs ance icy, de la fupplier de
m'accorder un moment d'audience fecrete,
et je fuis avec un profond respect.

Sire de Nôtre Majeste

Le trais soumis et tresobeissant Serviteur

General Major et Colonel aux Gardes Polonoifes?

Memoire

pour servir d'Instruction au General
Major Munnich.

Le General Major Munnich se rendra incessement à Berlin sans dire à qui que ce soit qu'il y va, et lorsqu'il y sera arrivé, il s'informera, si Sa Majesté le Roy de Prusse est en ville. Di Sa Majesté s'y trouve, il s'addressera à quelqu'un des Hides de Camp, ou d'autres Officiers savoris de Sa Majesté; p. e. au General Major Gersolors, au Colonel Marwitz, au Colonel Dirôcher pp:/ pour. se saire introduire au pre's d'Elle, après Luy avoir sait dire, qu'il avoit ordre de remettre un paquet de lettre à Sa Majesté en mains propres. Meis si sa chajesté est à Pordam, ou à quelque autre endroit à sa campagne, le General Major Munnich Luy eviva un billet en consormité du projet cy joint.

2. Secretary

En cas que le Roy de Trusse luy accorde l'audience, il luy rendra la cy jointe lettre, et il l'aicompagnera du compliment suivant:

" Que le Roy s'étant toujours " senti une inclination personelle pour " La Majesté Trussienne a eté bien aij n d'apprendre par le Cointe de Macket " barth, qu' Elle était enfin revenue " des fausses impressions, que des gen mal intentionnez auvient taile de " luy inspirer; que le Roy connois " sant la penetration et le bon coeu " de Sa dite Majeste', n'auost jama " douté quelle Luy rendroit enfin " justice et a ses bonnes intentions alores lided do Country our n de vivre toujours en bonne intell " gence avec Elle; 1 que le Roy etoit entierement " persuade de la fincerité des afsu " nances, que da Majesté Trussiem " Luy avoit fait donner par le dit Com " mais qu'il étoit en même tems faile " de l'avertir, qu' Elle avoit des gens de " Son Service, qui s'appliquoient plus à " rompre cette bonne intelligence qu'à la " cultiver; que La Majesté Prussienne en " trouveroit un escremple doins la " priece jointe à la lettre fusdite; si de laquelle pièce et de la lettre même le General Major

election de faire untradección

Low apoin last dire hart

Major Munnich trouvera cy joint la copie :/ " Que le Roy auroit pui de bon n droit en ternoigner sur le champ un 11 refsentiment eclattant au Baron Sofa-" dowski, d'autant plus qu'ille avoue " luy même dans sa relation en questi-" on, qu'il a agi fans ordre, qu'il au-" roit pareillement pui saire arrêter le " Comte Dohna, qui etant venu icy " fans commission et sans creditio, aux "amoit osé se meler icy de toutes fortes " d'intrigues, qui ne tendoient pas à n moins, qu'et mettre la clesurion entre 1 le Roy et les États de les Rejublique " et à faire foulever rentains esprits men contents, contre Sa Majesté et contre n les constistutions du Royaume; n Meis que Sa estajesté ayant voulu n donner une nouvelle marque de Sa " moderation et de Son amitie pour le " Proy de Frusse, et etant persuadé n d'aisseurs, que da Majesté Prussienne n refsentiroit Elle même ces attentats, " anoit mieuse aimé les dissimuler " jeur rapport à ses deux brouillons, n et se contenter d'en insormer con-" sidement Sa estajesté Trussienne,

Je General Major Munnich insistera d'aisseur sur a que sa ellevjesté Prussienne rappelle incessamment le Baron Tosadowski, et qu' Elle sasse dechisser sa relation de la manière que le Proy le souhaite.

Ji le Roy de Prusse le questionne sur les cirronfrances de ce fait, le General Major Munnich s'excusera d'y repondre, en disant qu'il n'en est pas insormé et qu'il n'a jameis en part aux assaires.

Si La Majesté Trufsienne luy dit de parler à Les oblinistres, il s'en escrufera pereillement, en disant qu'il n'a pas d'autre ordre, que de s'addrefser au Roy de Trufse même, et de rapporter la reponse qu'il luy donne Et en effet le General Major Munnich ne pourlera à per fonne du fujet de La commission qu'eu Roy de Truf auguel il pourra envore dire que le Roy l'a depeché immediatement, qu'il ne fait pas, si les Ministres Allemands sont informés de Sa nuission, et qu'il dont même qu'aucun Tolonois foit du fecret, qu'au moin aucun d'eux ne luy en a parle.

En cas que ce Trince fasse disficulté de lui donner audience, et qu'il luy sasse dire de remettre la lettre

du Roy a un autre, le General Major Munnish s'en occussera, surcequ'il a ordre de la rendre en mains propres, et qu'il attendra la commodité de Sa

Majesté Prussienne.

Cependant, si contre toute attente le Roy de Pruse ne le fait pas venir au bout de quelques jours, ou qu'il ne luy fixe au moins auxun terme pour l'entendre, le General-Major Munnich peut alors luy écrire en peu de mots, que n'ayant pû avoir l'honneur de voir l'a chajeste, il La prie feulement d'excufer, qu'il ne savroit s'arrêter plus long terns, puisqu'il a ordre d'être de retour le 3e ou 4e Mars, et de remporter la lettre dont il est charge au cas qu'il ne pût avoir l'occasion, de la remettre entre les mains de Sa Majeste. Et il tachera effectivement de revenir au plus tard vers ce tems là, qu'on luy donne une audience ou non, et au cas qu'on la luy refuse, il rapportera la lettre en question.

Au reste il peut, /: mais fans affectation! faire un portrait avantageus des trouppes Tolonoifes, et dire que dans peu de terns leur nombre fera doublé. À quoi il peut ajouter, que les Generause auront beau faire, que le Roy ni la Republique ne confentirent jamais à remettre les Generaux dans leur ancienne autouté. Crit à Varfourie le 16 me de Terrier 1720.

Auguste Roy!

Memoire

pour servir d'Instruction

au General Major

Munnich

d. 16. Sevrier 1720.

Signet befingalt und velo dem Fran Gen. Major Munnich Zugnstallat monden.

Le General Major Munnich se rendra incefsamment à Berlin, Sans dire à qui que ce soit, qu'il y va, et lorsqu'il y fera avrive, il s'informera, si S.M. le Roy de Trufse eft en ville. Si S.M. s'y trouve, il s'addreffera à quelcun des Hides de Camp ou d'autres officiers favoris de S.M. 1: p. e. au General Major Gersdorff, au Colonel Marwiz, au Colonel Kröcher pp. :/ pour se faire introduire augures d'Elle apries luy auvir fait dire, qu'il auvit ordre de remettre un parquet de lettres à S. M. en mains propres. Mais si S. M. est à Tozdam ou à quelqu' autre endroit de la Campagne, le General Major Munnich huy ecrira un billet en conformité du projet cy joint.

o Hemiere

En vas que le Roy de Prufse luy accorde l'audience, il luy rendra la cy jointe lettre et l'accompagnera du compliment suivant:

" Que le Roy s' etant toujou " Senti une inclination perfo-" nelle pour S. M. Fr. a eté " bien aise d'apprendre par l " C. de Wackerbarth, gu' ('fle " etoit enfin revenue des fauss n impressions, que des gens mo " intentionnez auoient taché de "luy inspirer; que le Roy, " connoissant la penetration et " le bon c'oeur de Sa dite Ma " jesté, n'auoit jamais doute " qu'elle luy rendroit ensin " justice, et à ses bonnes in " tentions de vivre toujours n en bonne intelligence avec Ell " que le Roy etoit entièrement " persuadé de la sincéerité " des assurances que S.M. Son " enne luy avait fait donner " par le dit Comte; mais qu'il n étoit en même tems faché de

1: pe ou General Major Gener

" l'avertir, qu' Elle auxit des " gens dans son service, qui " s'appliquoient plus, à nompre " cette bonne intelligence qu'à la " cultiver. " Que S. M. Pr. en trouveroit

Soulever contains expects merces

Sommenors of anotheritarion

de ea moderation of de each

et clant preparate il cultinue

in the man confidence of the

s me as mile consisting to martfile

notationship, it out elle fupe

" Que S. M. Tr. en tronveroit

" un exemple tout innt dans

" la piece jointe à la lettre susdite.

]: de laquelle piece, et de la lettre

même le General Major Munnich

trouvera cy joint les copies:

" que le Roy awoit pu de bon " droit en temoigne fui le champ " un reffentiment eclattant au 11 B. Tosadowsky, d'antant " plus qu'il auoue luy même " dans Sa relation en question, " qu'il a agi fano ordre, quil " auroit parcillement pu faire " avieler le C. Dohna, qui etant " venu icy fans commission et " Sans creditiv, auoit osé se " meler icy de toutes fortes d'inntrigoes, qui ne tendoient pas " à moins qu'à mettre la desun nion entre le Roy et les Ctats " de la Republique, et à faire

fortuns contre S. M. et contre les

n conftitutions du Royaume!

n Mais que S. M. ayant voulu

n donner une nouvelle marque

n de Sa moderation et de Son

n amitie pour le Roy de Prusse,

n et etant persuadée d'ailleurs,

n que S. M. Trussienne reffen
n tiroit Elle même ces attentats,

n anoit mieux aimé les dissi
n muler par rapport à ces deux

n brouillons, et se contenter d'il

n informer considemment Sa. Maj

n Trussienne.

of barretik quille ough o

an exemple tent appel at

a la piece fointe son la letter fin

is a dar for soil account his sys

a D. I vacadousting of world

Le Gen: Major Minnich insiftena d'ailleurs fur ce que S.M. Pr: rappelle incefsamment le Bo, Posadowsky, et qu'elle susse de chiffrer Sa relection de la manion que le Roy le souhaitte.

Si le Roy de Frusse le questionne sur les circonstrances de ce sait, le General Major Munnich s'exs'excusera d'y repondre, en disant qu'il n'en est pas insormé, et qu'il n'a jamais en part aux asserves.

ta letter da . hie a un ant

the same of the sa

manifest the state.

dodler our mount of all a

Si S. M. Gr. luy dit de parler à Ses Ministres, il s'en excusera pareillement, en disant qu'il n'a pas d'autre ordre, que de s'addreffer au Roy de Trusse même, et de rapporter la reponse qu'il luy donneroit. Et en effet le Gen: Major Munnich ne parlera a personne de sa Commission, qu'au Roy de Trusse, auquel il poura encore dire, que le Roy l'a depeché immediatement, qu'il ne Sait pas, si les Ministres Allemands sont insormez de sa mis-Sion, qu'il doute même qu'auoun des Polonois foit du fecret, qu'au moins aucun d'eux ne luy en a parle.

En cas que ce Prince fasse dissiculté de luy donner audience, et qu'il luy sasse dire de remettre

la lettre du Toy à un autre se Gen: Major Munnich s'en excufera sur ce qu'il a ordre de la rendre en mains propres, et qu'il attendra la Commodité de

S. M. Trufsienne!

d'escalera de le resencie sin

and qu'el nen est fede insom

donnes of the control of the

the cas one a romer ease

Cependent si contre toute attent le Troy de Trufse ne le fait pas venir au bout de quelques jours, ou qu'il ne luy fixe au moins aucun terme pour l'entendre, le Gen: Majo Munnich peut alors luy ecrire en peu de moto que n'ayant pui avoir l'honneur de voir S. M. il la prie feulement d'excuser qu'il ne faurel s'arreter plus long-tems, puis qu'il a ordre d'être de retoir le 3º ou 4º Mars et de remporter la lettre dont il est chargé, au cas qu'il ne put avoir occasion de la remettre entre les mains de S.M. Et il tachera effectivement de revenir au plus tard vers ce tems là, qu'on luy donne audience ou non, et au cas qu'on luy la refuse il rapportera la lettre en question.

An reste il peut, /: mais fans affectation : faire un portrait avantageuse des trouppes Polonoifes, et dire que dans peu de 
tems leur nombre fera doublé. 
It quoi il peut ajouter, que les 
Generause auront beau faire, que 
le Proy ni la Ropublique ne confentiront jamais à remettre les Generaux dans leur ancienne autorité.

Cerit à Varfanie le 16: fevrier 1720.

d. 26. Jevr. 1720.

Monsieur Mon Frère.

Le General Major de Mining M'a delivre la lettre Vo: Ma: ma ecrite le 16 du mois et je faffeure que je suis tres sache du des Plesir que mon Ministre Possadoffsky luy a cause. Si Vo: Ma: aver trouve lon d'e mavertir el'abort de intriges dans les quelles Elle croyoit que ce Ministre ce trouvet avec quelques Messieux de son Rogome Ze n'ores pas manques d'y mettre ordre d'abort et on auret pu alons s'epargande font et entre toutes les entres fuittes fachesser, que l'affere a en Vo: Ma: en sera d'autent plus persuade parcequ' Elle a remarque Elle même que Toffadoffski avoue dans sa lettre qu'il via en null ordre de moi pour fere les dematiche dont Vo: Ma: se plaint cepandant je fais nulle dissiculté de le Rapellez incessament apres de mais ne voullant en aucune manière d'etre se un Ministre a la Cour de Vo: Ma: qui luy donne le moindre chagrin quant il ceral icy je serer examiner son afferent je seres voir deuns cette occasion et dans touttes auttre que je henhe toujours obtitablement la bonne harmonieutre nos messons ettat toujours dans ces sentiments

Monfieur

Berlin, le 26. Feor:

mon Trere

vottre bong Trere

T. Guilanme R.

Mu In 6 Roming 6 in Paramisone Magt.

Morgani fin. Mojt. Invo Initfan minigna Znit long Unfarme Joslagne bastallen Ministrum, onn Baron Tofadowski, nou finn abzuruffnu, der Molfdunaft zu Jugu unverstot; do lougene Min Muß folish by our grann ynfallen mud dimittir nu Inufalban finnerit ofun Of upland, night zwaiflande, no wome, In bong fin. Mt. Vnafalba, nou Ins veriffrigtigne Frankligefit, vin Min den. Mt. zutnorgnu, med non dux Lugiavon, din Mix zu framment Musnafalt, und nog unfant Lonfordiging Ind zwiffon Und now, in æltniðnu grittnu Harunfnins, ba, Adamig frynn, nin mindlifab Zarig, mind orbjulnynn unnamonynlu. Hin min down ving fallet fin. Mr. fins, durif din famindbæitdnalign Andfig, nning grann, dort Alix Invofullen gå fr. Antinof. Sinuft " Ofnfolligkrikm jndnugnit imillig med nubossig man, blaiban. Montifair, van J. Marty 1720.

It. d. r. Marty 1720.

Af im Martio 1728 folgenvyrstalt nud zu retrodation ombafoflan mordan.

The Flemming.

A. R.

ou Roy de Trufse.

d. 8º Mars 1720.

and artenance in

in the season area institute.

Monsieur mon Frene.

Monsieur mon Frene.

Mon General Major, le Sieur de

Munnich, m' ayant remis la re
fronse, que N. M. a faite à ma

lettre du 16 ° d. p. et rapporté tout ce

qu'elle luy a fait l'honneur de luis dire

touchant la conduite du Baron Tofa
doufhi et du Comte de Dohna, je ne

seurois me dispenser de la remercier

de la resolution, qu'Elle a bien voulu

priendre de les rappeller d'icy.

Cette resolution etoit d'autant plus falutaire et pour mes intérêts et pour ceux de V. M., qu'elle a beaucoup contribué a faire voir, tant et reuse avec laquelle le Bar. Tofad. j' etoit intriqué, qu'a tous les autres Polonois, que V.M. est bien eloignée de souhaitter de voir renaitre des troubles en mon Royaume, et la desunion entre les États de la Republique, comme la conduite de Posad. leur avoit donné lieu de le Soupconner. Fay fait remettre par le Grand Chancelier de mon Royaume aux deux personnes susdites les ordres que V. M. leur envoyoit, et je leur ay fait infinuer qu'ils servient bien

de partir au plutôt, et que pour leur de partir au plutôt, et que pour leur donner une nouvelle marque, ele ma moderation et des egards que j'ay pour V. M., je consentois qu'ils partifsent fous d'autres jureteurtes, mon intention n'étant pas, de faire eclatter le sujet de leur rappel. L'apprends cependant, que le B. Pofadoufki n'a pas pige' à qu'il a fait part à la plus part des Ministres etrangers, qui se trouvent à ma cour de tout ce qui je luij avois fait intimer, et qu'il a même com munique à quelques uns d'entre euse sa lettre que j'ai ecrite à l'M Fe fuis d'ailleurs bien aise d'a voir appris par mon dit General Ma jor, que V. M. ait approuvée la mo deration de la conduite que j'ay tent à cette occession, et qu' Elle s'est offent de m'envoyer, à la place de Tofadowski, tel autre Ministre que je voudrois choisir moij même.

Y. M. peut s'afscurer, qu'en tous ce qui peut arriver entre Elle et moy les mouvements de l'amitié fincere, que je me sens pour Elle, prevandroi toujours devant tout autres, et que tel nouveau Ministre, qu'il luis plais

à Varfowie le 8º de Mars 1720. m'envoyer, me sera toujours fort agreable, etant toujours-parfaitement

Monsieur mon frere de V. M. le bon frere?

## Ordre circulaire

Leipziger
le C. de Villio.

Gensdorff
Cherstein
Steinheil
la Sarras
Wilhelmi
Frensdorf
Lehmann).

s depose, on asant conte nichuite

ance in at acres marine cons

repense que son de que de face

Or comme you be loude wited

symmet of p. sunspie a The is I spicedly

buser ceux, qui prouvoient en voutoit

La cour de pol: aiant été avertie, que le Ber. Posad. Ministre de g.M. le Roy de Tr. tramoit plusieurs briguer dangorenser parmis les nonces de la dernière diete, et aiant trouvé neressaire, asin de préclaireix de la verité de ces avis, de faire observes les dematates et les correspondences du dit ministre, Elle a ensin attrapés une relation, qu'il faistait au Rois S. M. Et comme cette relation confirmoit les avis en question, et que l'auteur y arouvit même qu'il agissoit sans ordres, le Roi eut été en droit, de luy en Temvigner d'abord fon reffertiment: Mais G. M. aiant voulu donner au Roi de Pr. une nouvelle preuve de sei moderation, et des egards, qu'elle a pour luy, Elle s'est contentée d'envoier le gen. Maj. Munsiele a Berl, et d'écrire la cy jointe lettre a S. M. Ir. qui la. deffuéra d'abord desarone et rappel le son ministre.

Mr. le gr. chancelier de la confronne,

aiant fait appeller le Bar. Tofade. luy a remis son rappel, dont le Gen. Maj. M. avoit été charge, et luy a dit de la part du Roy, gu'il feroit bien de partir incessament, quoique S. M. voulut bien luy laifser la liberté de partir sous quelqu' pp autre pretexte, afin d'en Maracher d'autant mieux la veri table roison. C'est la dessus que le Ben. Tofad. est effectivement portis: Mais il n'a pas trouvé a propos de chercher un autre pretexte pour son deport, en aiant conté naturellement le sujet a presques tous les autres ministres etrangeres, qui se trouvent icy, et aiant même communiqu'à quelques uns, d'entre eux la lettre surmentionée du Roit, et la reponse que S. M. Fr. y a fatte. Or comme par la toute cette affaire, que le Roy d'ailleurs ent eté bien aise de tenir secrete, ne fauroit merquer d'estattes dans le monde, I. M. a ordonné d'en mande ce que dessus à les nuivistres aiesc cours charge, afin qu'ils soient informez, de qu'elle manière le tout s'est passe', et en état de desse buser ceux, qui pourroient en vouloir

la demistrhes a la cerelp

morgalor una faccosta mi

Walted an New N. H. Comme

i not prope po services, no

a de sa mideralien et

( at a dional department it is

Saire un autre rapport. Guoiqu'Elle leur dessende en même tems d'en parler les premiers, mais de reserver cette information pour les occasions, ou d'autres commencerons de les en entretenir.

Errit à Varsovie le 9e Mars 1720.

Hirchmann!

No 987. Gombing, Inn 23. Mart. 1720.

Sire

Liv. Stönigt. Megi Ollan,
gnenvigter Rescript vins Inso
gnsnimen Cabinet de date Mar,
spori nom 9. Martii, butunssing
vin Alfaire Ins Stonigdissen Ministri, Barons Posadowski, sabr
in hinstrum Respect unsollan, und
unner mist nommungalu, subsignm
in allan Mulautsonigkait nonszu,
kommun,

Romann,

Fu dan fantsigan Conference

bag infan Thee-Collegio window

din Jf. Residenten mifts and rappel
litt mondan, bafragtan mig and

im din Unfanda, naalofa aban night

and arkan molle, mail and zin

manafman manlunga, most atmor

dan Pranifife Antidant, dan

fif ninnofts not in dan Conference

ningafindan, danon monoghen molta.

In Rouf, Jana von Athlefelel auf

Ahlefeld som Seftermishe lingt Sødlig kvonk. Sin Rantzowifefan Mutavsforman klougen bei dam alten Groefan. Seftermishe, so verif den Braus schweigt. Congress songen deminional kommune sollen, lings so yestelshif knows downinder, lings so yestelshif not sound some Lucy labour soins.

Tetrus Ambrosius Lehmann

artina mira in manale deciman entire

No 458. Mainz, van 26. Marty 1720.

Sire!

Swiffming om Sv. Gff. Gnowl.

Ins Unford Ind rappels ind franis.
Ministri non Montefori.

finn Rouigh Majf. orllangogla Cabinest fignatur de Dato Manfesair vnu 9. Marty fabr in allininter, Sønigston Respect most nafollow, und da Gff. Grood gustave din Hay, sieft now das ofunnsvensmostlifan avrestirung bur, Romol. Moj. om dan Lonalinform Joff bufindligan Jerretary in glaisfam dord dan bog fin. Rowingl. Mast. Joss ymmasum Brani, Bififa Ministre non frinam Jana zuvirkbarufan morða, unbet mintan ofubagaindada Circumstantien dings, falls Abankomm, å propos ga, funda, fir. Rönige. Blogif. willar, godena intention gruviss , vin morfon Unforf Jolifan rappels Ifro zu nog öffunn.

C. F. Br. von Eberstein!

de 6º Avril 1720.

Monsieur Mon Trère. Fay recu la lettre, que Votre Majesté m'a errit le se de Mars dernier touchant l'affaire du B. de Tosadoffsky, lequel est arrivé icy presque en mesme tomps avec le Comte de Dohna!

Comme F'ay promis à Votre Majesté, que Je ferois rendre raison à l'un et à l'autre du procedé, qu' Hs ont tenue à l'arsorie, Hes m'out protesté touts deux , qu' Hes n'y avoient fait aucun pers contre les Interêts de l'ostre Majesté, comme ils n'avoient en aussy mul ordre de Moy pour cela, et qu'il ne s'estoit passé en esset aucune des demarches, dont il est sarlé dans la Relation, que Posadoffsky M'a fait le 3. de Ferrier, et que Vostre Majesté a fait intercepter, Mais que l'unique veue, dans laquelle Tosadossky avoit écrit la dite Relation en ces tennes estoit, que comme par plusieurs raisons il avoit en lieu de soupronner, que l'on faisoit ouvrir ses lettres d'epuis quelque temps, sans parler de ce qu'on avoit pu pentestre entreprendre, à légard de Ion Chiffre. He avoit voulu tenter ce moyen, pour scavoir ce qui en estoit, ou du moins pour en donner à garder à ceuse, qui prennoient plaisir de fureter dans ses lettres, scachent bien, que l'on ne manqueroit pas de faire bruit de cette Rélation et que d'ailleurs les personnes, des quelles il y avoit parle à dessein, estoient connu pour des gens d'une Diviture si parfaite et d'un si grand attachement à la personne et aux Interêts de Vostre Majesté, que cela ne Leur servit aucun tort, ny ne trouveroit la moindre

Grogance de qui que ce soit. Je suis bien ayse de donner vette Jusoimation à Vostre Majesté, ne doutant point, qu'aprez cela

Elle ne juge Elle mesme, qu' Elle n'a plus sujet d'avoir un si grand inécontentement de cette Affaire, comme Elle en a tesmoigné d'abord, et que mesme il n'auroit pas été necessaire d'obliger le B. de Tofadossky et le Comte de Dohnee à un si promt depeut de Varsovie, comme on a fait, sur tout le dernier, qui n'y estoit, que pour les Affaires de Sa Samille, sans se mester d'aucune autre, et bien moins de guelque chose, qui just donner du deplaisir à Vostre Majeste;

Comme cependant pour marquer ma consideration particuliere pour Vostre Majesté, Fay d'abord et sur ses premieres instances, donné ordre pour le retour de l'un et de l'autre, non obstant, qu'ils ne le méritassent point, comme il est clair présentement, et que mesme Je ne prétens pas de rien changer à cet egend, F'espere, que Vostre Meyesté voudra bien me donner de pareilles marques de son amitié dans les occasions, qui se présenteront et me croire toujours veritablement Monsieur Mon Trère

de Vostre Majeste

de Berlin, le 6° d'Avril,
1720.

au Roy de Pologne!

au R. de Fr.

V par sa lettre du 6. d. e.,

.d. 24. Horil 1720.

Ms. M. fr. Fe fuis oblige à V.

M. de la peut qu'elle me donné, de la connoissance qu'Elle a bien voulu juendre de la conduite du Ben de Posade et Dhona, après leurs avrivée à Berl.

To ne suis nullement surpris de ce qu'ils nient les faits dont la relation du premier les accuse, et qu'ils tachent de donner un nouveau tour a celle tay pour deguiser leurs menées. He est naturel, que ceuse, qui se sentent coupables, n'aiment peus de convenir de leurs fantes. Meis il est d'ailleurs four, que s'il m'importoit de pourser tettaffaire plus loin, il feroit tres facile de montrer, qu'ils ne fauroient se sauver par la defaitse qu'ils out apparemment imaginée dans la fuite du temps. Les avis que j'avois reçu de leur conduite avant la relation, les effets, qui l'out fuivie, et l'aveu d'une peutre des personnes, qui y étoient nomées, les confondroient de reste.

Cependant, comme par la deconverte, que j'evois faite, de leurs
brigues, j'ai prevenu tout les manvais

effets, qu'elles auroient ju avoir, je redemende rien au de là de ce que N. M. a fait a cet egard, et il me fuffit de favoir, comme je l'ai d'abord prefumé moi même, que V. M. n' yalen aucune part, et qu'Elle des approuve leur manière d'agir.

L'amitie sincere que je porte a V. M. doit luy etre un scur garant, que je ne manquerai pas de luy rendre la pareille toutes les sois que les occasions j'en presentoiont.

milt nægndinnt monden.

the properties that their at force the

ended de la containe au chaise

.

## Relation,

Apres avoir recû des mains du Roy un paquet de lettres pour Sa Maj. Pruscienne avec les jnstructions cij jointes, Samedij 17 me de Terrier a midij, je partis de Warsowie quelques heures aprés.

des mauvais chemins que vendredij 23 me

du mesme mois fur le soir.

Cependent F'y arrivaij d'autant plus apropos que Sax chajefté le Roy de Prufse vient de Potzdam a Berlin a dix heures

du Soir une heure après moij;

Le lendemain motin je me rendaÿ de Sonne heure cher le General - Major Gerfdorst, pour le prier de m' anoncer et de m' introduire auprez de Sa Majeste'; mais le trouvant malade je m' addressaÿ au Lieutenant Coloness Sirocher aide de Camps de Sa Majeste' lequel se charga dabord de dire au Troij que j'avois un paquet de destre a remettre en mains propries a Sa chaj, et de demander l'heure a laquelle je pouvrois être admis a l'audience.

Aprez, quoij dit Monfr. Kröcher envoya chez moij fur les M heures avans midij, m'avertis que je n'avois qu'a me rendre au Cheteau, Chateau, ou le Roij m'admettroit a l'audience.

Si bien que m'ij étant rendu, je trouvaij le Roij a Son antichambre, avec le Prince el Etnhalt, et quelques officiers, mais eles aufsi-tôt que le Lieuten: Colonell Tirocher m'avoit preferté, sa Majeste fe retirà dans son appartement et m'ordonna de la fuivre.

étant entré chez le Roij, je rendis a Sa ellaj: le paquet de lettres dont j'étois chargé, et l'accompagnaij du compliment qui est marqué

dans mon instruction.

Melation.

Le Roy m'ecoulei avec allention, et un air tres gratieuse, tant que j'en etois au premier article, et aux afsurences d'amitie de la part de Sa ellej: le Roij mon Maistre etc. ellais lors que je continuaij a dire, que Sa Maj: avoit des justes fujets de plaintes

le Roy s'ympatienta, et me elemanda par plusi-

eures fois, ce que c'étoit

= ce qu'ils avoient fait et qu'il

= n'étoit jnformé de rien,

Je repondis que Sa Majeste le voiroit seur le paquet de lettres que j'avois en l'honneur de luig remettre, de Sorte qu'a jant sait mon Compliment le Roij se retira, dans un autre

moj, Sa Majesté me dit

= qu' Elle seroit toute chase pour

= vivre en amitie avec da Maj.

= le Roy mon maistre, et qu'Elle

= me donneroit le porfe le landemain

= que rependent je pouvois diner

= evec Elle.

Avant qu'on se mit a table et pendent tous le diner le Roy me questionnà sur l'Estat et la paye des trouppes de la Republique, les quelles Je luy desaillois.

dabord, et je m'en resournaij a l'auberge de

Vincent ou jetois logé.

Mine demij-heure aprier que jetois
mente chez moij et monté chez ellous, de Suhm
confeiller des ambassades, que logoit dans la
mesme Maison le Baron d'Flgen confeiller
privé, et ellinistre de Sa Maj. Prussienne
avoit êté a ma porte pour me rendre visite,
mais mes gens, ne m'eyans pas vir entrer
chez ells de Suhm, luij avoient dit que je
n'esois pas chez moij, si bien qu'une demij
heure apriez je revient une seconde sois, et étant e
entré chez moij je me dit daboré,

" que le Roij luij avoit parler " du Sujet de mon avrivée, que

El wald find will all of Sa Majesté luy avoit remis la lettre du Proij mon Maistre " a CHe fence tieds diale non avec les pappiers qui ij étoient Winter can winter james of a fact joints, la quelle lettre je produja, O me is a service in the service of the et qu'Elle luij avoit ordonné The donners of to how for facilities de medire qu'Elle étoit très may removed in proprietions mal fatisfaite du procedé du / Baron de Tosedowski, qu'il avoit " colours que on le men sa label agis contre ses ordres, qui étoit millione and holls are sometime d'entre tenir l'amitie et la bonne n jntelligence entre leurs Majeftes qu' Elle donneroit au Roy mon " maistre, toute la Satisfaction , que da Majesté demanderoit, " que le Baron de Tofedoufki " feroit " appelle jneefsemment, " et que luij le Baron d'Flgen " sevoit bien aise de seavoir qu'Elle " Satiffaction Sa Maj: demanderoit " aprèz le " appele de Tofedonski, 1 et qu'il me sovioit de luig dire « les Circomftences de son procedé; Fe luij repondis que je n'en étois aucunement jnformé, que d'avois été corpedié jmmediatement par le Roy mon Maistre et que je n'avois point d'autré or dre, fi non qu'aprez avoir rendu ma lettre au Roy, el'jnfister

d'jnfister fur ce que da ellej: Prussienne voulut bien & appeller jncessemment le Bevron Posedonski, et seine dechissrer s'il luij plasssoit en Sa présence, et en la Mienne la relation de ce estimistre.

Sur guoij le Baron d'Flgen

me dit

qu'il ne seroit pas necessaire, same, many prosmore its where que ce dechiffrement se sit en We are use is do not proported to ma presence, puis que le sens West described in the second second de la relation étoit tell, qu'on Market State well and the state of the state l'avoit déchiffre a notre Cour, et juisque d'ailleur le Baron de Tofedowski feroit & appele, when your strangers and some some some comme on le fouhaitoit, et que ANY MARKET STATE OF THE STATE O cependent Sa Maj: Prussienne à - 22/04 - 25K 1324 13-13 - 28/132 18/132 18/132 18 avoit befoin d'un Ministre one and an analysis of the " a notre Cour, Elle seroit bien " aise que le Roij mon maistre " voulut nommer une personne , qui luij fut agreable me de-" mandant si je ne croijais pas, " que ce put être le comte Dohna. Je repliquaij, que je ne Jeavois pas la dessus les jntentions du Roij mon maistre, mais que f'il m'étoit permi de dire mon sentimens, je ne pouvois cacher a

Son Excell: que puisque le comte Dohna s'étoit mêlé dans les mesmes intrigues et menées, par les quelles le Baron de Tofedouski: S'était rendu des agreable a nôtre cour, que j' etais perfuadé, que le Roy mon maistre, f'attendoit de la justice de Sa Maj: Prussienne qu'Elle en temoigneroit son ressentiment aussi bien envers le comte Dohna, quaute Baron de Tofedorofki, et qu'aussi jl ne pourroit être pour agreable qu'il succedà a ce dernjier, a gnoÿ le Baron d'Flgen me dit que

" cela étant je iroit de ce pas,

" avertir le Roy fon maistre,

" que le projet fait a cet egard

" ne pouroit pas avoir lieus.

avans que de me quiter je me dit encor,

" que je poutrois avoir mes

" escheditions mardy ou mecredy,

" puisque f'était le landemain

Le mesme soir, lorsque je me trouvois encor chez le conseiller Tuhm, le Baron d'Agen luij envoya une lettre du Roij de Prusse, a Sa Maj: le Roy mon maistre, laquelle me faifoit soubçonner, que si elle regardoit l'affaire dont j'étois chargé joint a re que da Maj: Prussienne m'ayant assuré

gue je ferois expedié le landemain, le Baron d'Fêgen le s'envoyoit rependent a trois ou quatres jours, on pourroit bien vouloir m'amuser et trainer l'affaire en longueur, ce qui me fit prendre le partis de m'addresser

de nouveeur au Roij;

Je vis dont l'arfenal de Berlin, et me rendis le landemain matin a la parede pour voir monter la garde æfin d'être appereu du Roij et avoir occusion de luij parler, fans la chercher avec empressement ce qui me reussit, car aprez avoir vu monter la garde je montaij a l'appartement du Roij, qui me fit entrer aufsitot chez luij, et me dit qu'il avoit ordonné touchant mon Expedition au Baron d'Flgen, fur quoy je ne manquaij pas l'occasion pour it dire a sa chajesté que je luij étois tres-humble-ment obligé, de ce qu' Elle m'avoit sait assu-rer par le dit Baron Flgen que Elle donneroit au Roij mon meistre toute la Satisfaction, a laquelle je f'attendoit de la justice de Sa Majeste, mais qu'au lieu qu'Elle m'avoit fait esperer une prompte expedition le Baron d'Fegen paroifsoit la vouloir remettre jusqu'au meeredij,

Le Roÿ me repondit la dessus " qu'il m'expediexoit sur le

" champ, mais qu'il failloit

" des ecris, et qu'on demandoit

" du tems pour cela apres quoi

" jl f'estpliqua de la sorte

" qu'il étoit foit mel content de

" la coneluite de Declowski, qu'il

" avoit agis contre son ordre comme

" jl l'avouoit luij mesme, dans

" sa relation

" qu'il approuvoit entierement

" le procedé de Sa chaj: le Roy

Il le procedé de Sa Maj: le Roy

Il mon Maistre, et qu'il ne scavoit

Il pas ce qu'il seroit, si un chiniste

Il étranger se melloit de paneilles

I choses chez luj;

" qu'il feroit tout ce qu'il pour-" roit de fon costé pour entretenir " avec Sa Majesté le Proij mon " maistre une etroite amitié;

qu'il donneroit en cette occasión une marque de fa fincerité en d'espellant jnvefsemment le Band de Pofadorofki, qu'il ne feroit pas dabord grand bruit de ce sappel, mais que je pouvois afsurer le Roij qu'il ne feroit point de grace a Pofadorofki.

gữ il

f elect pas brownes with and qu'il feroit bien aife que La Maj: voulut nommer quelqu' un de ses Ministres ou officiers, qui luig fut agreable pour refider a notre cour, et qu'il auvoit souhaite, que se put être la conte Dohna, qui etoit un jolij officier, que depuis un certain tems je s'était passé plusseins choses, qui evoit alteré l'amitie de leurs Majestes, mais qu'il souhaiteroit, qu'on finit tout cela /: derfd Mou derfd outlands outlighelie Mosto :/ que je n'avois qu'a le dire au ministres, que luij seroit stout de son costé, mais qu'on luy faifoit mil difficultes en Seixe, et qu'on ne vouloit ceder en rien, ainsi qu'il ne pouvoit ne rien ceder non plus, meis qu'il falloit fatre quelques pas des deux costé pour convenir. Te représentaig a cesse occasion que Sa Maj: Prussienne des ofprits Brouillons, sur des certaines circonftances, ou nos

general dame des corrects

ministres

ministres ne s'etoit pas trouvés en taute, comme on l'avoit voulu persuader à La chaj: temoin le rapport du defuncte Offen-berg a l'egand des officiers de Ja Maj: qui étoit à Danzig pour ij faire des recrues.

Le Roij me repondit

qu'il étoit vraig, qu'on l'avoit

mal jnformé, qu'il n'avoit pas

i fû, qu'on avoit empeché les fm
n periouse et les Mecklenbourgvis de

lever du monde en Pologne qu'il

, avoit criv, qu' on vouloit le

n traiter feul fur ce pied, mais

n qu'il étoit bien aife d'apprendre

n autrement et qu'il fe laifoit des
n fabufer.

Je luij dis encor que le Baron d'olgen m' evoit afsuré, qu' il n' étoit pas necefsaire que l'on dechiffra la relation du Baron de Pofedoufhi en ma presence, puisqu'elle
otoit telle comme on l'avoit dechiffrée a notre
cour, mais que je ferais bien aife de feavoir
si Sa Majesté en étoit convaincué, afin
qu'on ne pus pas donner dans la suite une
autre explication a la ditte relation, a quoj
le Roj me repondit:

qu'on ovoit derhiffre juste,

" mais qu'il ne comprenoit " pas, comment on avoit en si n peu de terns, en pu venir a 1 bout, a moins que Tofadorofhi " n'út donné son chiffre, qu'il " avoit dabord cru qu'il ne reufsi-" roit pas a notre cour, puisqu'il " luy avoit parantrop pedent." Tuoj que je n'avois pas dans nion justruction d'jusister, que le comte Dohna fut d'enpellé, aufoi bien que le Baron de Tosedowski, je cru neanmoins qu'il seroit necessaire de seure entendre a Sei Majeste Prussienne, que le Comite Dohna ne pouvroit Dolina pas rester a la place du Baron de Sosedowski comme le Bar. d'Flgen me l'avoit fait entendre, puis qu'il f'était mêle' dans les mesmes jutrigues, pour les quelles celuij-cij feroit & appelle', par on je m'attiraij dabord la reponse du Roy, que le Comte Dohna ferait aufsi a appellé, quoj qu'il avoit des jnterresses particuliers en 90logne, mais comme le Roy avoit toujours besoin de quelqu'un en Gologne, qu'il séroit bien aise de Scavoir,

Seavoir, qui Sa Maj: le Roij mon meistre souhaiteroit.

Je l'afsuraij la defsus que je ne perdrois proint de tems dans mon voyage, et que Sa Maj: prownoit en suite envoyer quel'qu'un au plustôt en la place du Baron Sofedowshi, pour vu que Sa Maj: voulut m'expedier sans de luij, ce qu'Elle me sit la grace de me promettre m'ordonnant de diner avec Elle tant que je serois obligé de rester.

Baron d' Fegen vient encor me trouver, pour me dire, que le Roy luy avoit ordonné, de m'eschedier au plus-tôt, ainsi que mes depedés seroit prêtes le landemain 26 me de Tevrier, vers les onze heures du matin, qu'il avoit bien voulu m'en aveitir, asin qu'a la dite heure je puis les recevoir des mains du Roy; et qu'il avoit ordre de me lire les minutes de mes escheditions ce qu'il ne manqueroit pas de saire le lendemain de bonne heure.

Fe le remerciaij de l'evertifsement qu'il me donnoit, qui etoit un effect de l'audience que j'avois en le matin du Roij et je l'assuraij que je me rendreay moy mesme chez luij le lendemain a l'heure qu'il luij plairoit me nommer.

Sur

Our le soir le Colonell Marwitz me vient trouver de la part du Proy, et me dit que sa Maj: avoit ordonné au Bar d'Ilgen, de hâter mes estpeditions, et que je les auraij le londemain comme je les avois souhaité, je m' invita en mesme tems a un soupé dont le but étoit, de me persuader a procurer quelque grand grenadier au Roy.

Le lendemein après avoir vu monter la garde je me rendis au chateau et le Roij m'appercoirant m'appella dabord dans Son appartement et me remettans un paquet de lettres, pour Sa Maj: le Roij mon maistre, y'l me dit i

, voila la reponse telle que vous n l'avois Souhaitée dites au Roy,

n que s'il veut jl n'aura pas
n au monde un meilleur amij

n que moij, et salués le Feld-

n mewechal"

sur quoÿ je sis la reverence et le remerciaij de la prompte et Favorablée expedition.

En fortant de l'appartement du Roy, le Prince d'Anhalt, et le General Natzmar me firent monter au second etage.

du chateau, pour m'en montrer les appertements et la galerie; aprez quoy j'eu l'honneur de diner avec le Roy, qui me dit en autre, que

" je luy serais beaucoup de " plaisir, si je pouvois contribuer " a luy saire avoir quelque grand " grenadier!"

d'en obtenir aisement la permission de sa Maj le Roy mon maistre et de Mons, le Teldmerechal, pourvoi que les hommes se tronvassent.

Je contois partir le mesme foir, après avoir vendu visite au Bevron d'Ilgen, qui me lut les Escheditions, ou plutôt les minutes de celles que je s'emportaij, et me dit a l'occasion de celle, de l'ordre du Roy au Comte Dohna

gue bien que cet ordre/j etoit

joint, Sa. Majesté Grussienne

remettoit a la volonté du Roy

mon maistre, si Elle jugeroit

necessaire de faire partir dabord

le Comte Dohna, en luy faisant

saremettre cet ordre, puisque le

Roy avoit et boutes toutes parti-

particulieres pour le dit Comte, mais le Confeiller Privé Marschall me regala d'un magnifique foupe, si bien que je ne partis de Berlin que le 27 me Terrier de bon matin, et arrivay a Warsowie le 2 me de Mars, ou je rendis entre les mains de s.E. chons. le Feld-Marschall mes esc-peditions et saisois a sa Majesté le Roij mon Maistre le landemain 3 me de ce mois le rapport comme cij dessus.

a Warsowie ce 7 me de Mars 1720.

B. de Munnich.

particulieres non le det Conta muidable Composition Party Managery Just medla of my magnification de bon matin , et anivne a Marjanie le 2 ms. de Mans pres je rendit ertre tu maine de die the place med attente to factoring THE TYPE I Markener as 7 " do collare 175



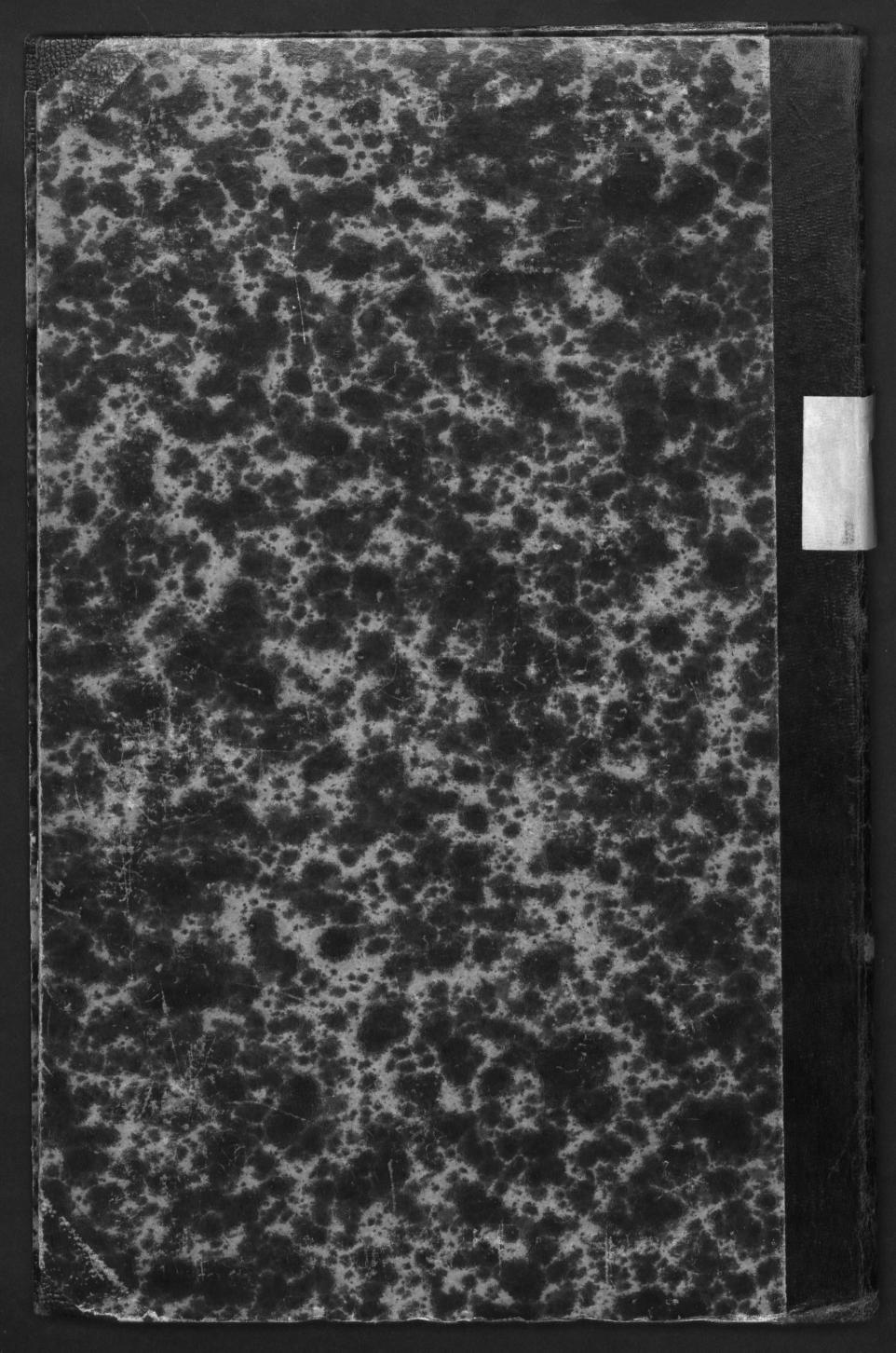